







XXVIII. 1. 1

102. hr. 144

149.6.53

### DE

# LORIGINE

DES LOIX, DES ARTS,

ET DES SCIENCES.

TOME CINQUIEME.

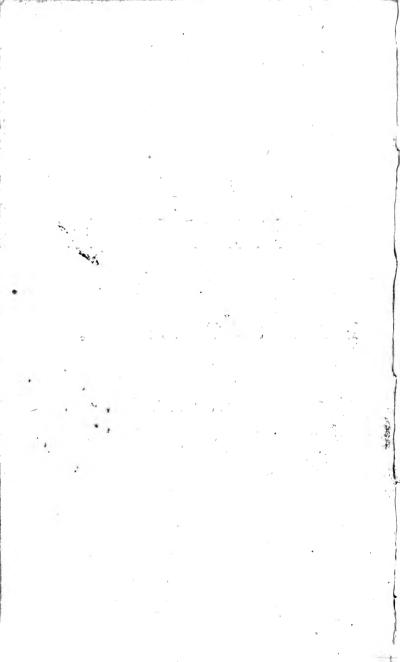

# LORIGINE

DES LOIX, DES ARTS,

ET DES SCIENCES;

## LEURS PROGRÈS

CHEZ LES ANCIENS PEUPLES.

TOME CINQUIEME.

Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la captivité.



A PARIS;

Chez DESAINT & SAILLANT, rue S. Jean de Beauvais, vis-à-vis le College.

M. DCC. LIX.

Avec Approbation & Privilege du Roi.

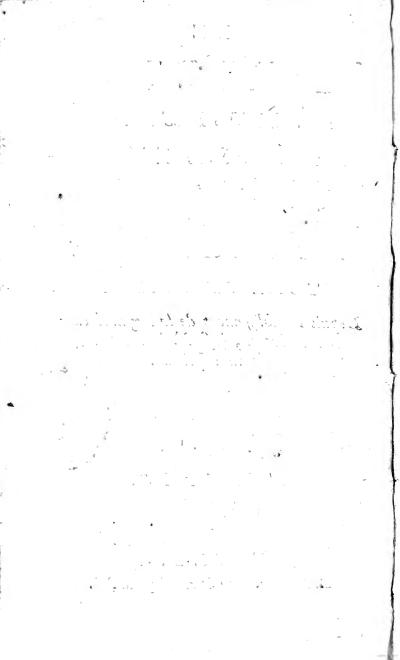



## TABLE

## DES LIVRES;

Chapitres, Articles et Paragraphes, Contenus dans le V<sup>eme</sup> Volume.

| INTRODUCTION. Fag          | ge 🗷         |
|----------------------------|--------------|
| ******                     | **           |
| LIVRE PREMIER              | • ,          |
| Du Gouvernement.           | / <b>5</b> ] |
| CHAPITRE I. Des Assyriens. | 9            |
| CHAP. II. Des Babyloniens. | 13           |
| CHAP. III. Des Médes.      | 17           |
| CHAP. IV. Des Egyptiens.   | 24           |
| CHAP. V. La Gréce.         | 56           |
| A D T C T E I Athones      | 57           |



ARTICLE III. Des Colonies Grecques. 91

ARTICLE II. Lacédémone.

## TABLE

#### 

### LIVRE II.

| Des Arts & Métiers.  CHAPITRE I. Des Assyriens Babyloniens.  CHAP. II. Des Egyptiens.  CHAP. III. Des Grecs. | 101<br>& des<br>104<br>123<br>162 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ***************************************                                                                      | ##### <b>#</b>                    |
| LIVRE III                                                                                                    |                                   |
| Des Sciences.                                                                                                | 175                               |
| CHAP. I. De la Médecine.                                                                                     | 178                               |
| CHAP. II. De l'Astronomie.                                                                                   | 185                               |
| ARTICLE I. Des Babyloniens.                                                                                  | 186                               |
| ARTICLE II. Des Egyptiens.                                                                                   | 196                               |
| ARTICLE III. Des Grecs.                                                                                      | 216                               |
| ARTICLE IV. Réflexions sur l'Assi                                                                            | ronomie                           |
| des Babyloniens, des Egyptiens                                                                               | & des                             |
| Grece.                                                                                                       | 230                               |
| CHAP. III. Géométrie & Mé                                                                                    | chani-                            |
| que.                                                                                                         | 245                               |
| ARTICLE I. Des Babyloniens.                                                                                  | 246                               |
| ARTICIE II. Des Egyptiens.                                                                                   | 252                               |
| ARTICLE III. Des Grecs.                                                                                      | 259                               |
| CHAP IV Geographia                                                                                           | 067                               |

| DES CHAPITRES, &c                                    | . vij      |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>**</b> ***********                                | 朱承承        |
| LIVRE IV.                                            |            |
| Commerce & Navigation.                               | 278        |
| CHAPITRE I. Des Egyptiens. CHAP. II. Des Phéniciens. | 280<br>288 |
| CHAP. III. Des Grecs.                                | 299        |
| **************************************               | +++        |
| LIVRE V.                                             | •          |
| Art Militaire.                                       | 313        |
| CHAPITRE I. Des Assyriens                            |            |
| Babyloniens, des Médes, des                          | -          |
|                                                      | 315        |
| ARTICLE I. Des Pratiques Mili                        | 325        |
| communes à tous les Peuples de la                    | rece,      |
| ARTICLE II. De la Discipline mil                     | 326        |
| doe I moddimonions                                   | 220        |
| ARTICLE III. De la Discipline mil                    | itaire     |
| des Athéniens.                                       | 345        |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX              | XXX        |
| LIVRE VI.                                            |            |
| Mœurs & Usages.                                      | 352        |
| CHAPITRE I. Des Peuples de                           | l'A-       |
| sie.                                                 | 355        |

| viii TABLE DES CHAP. &           | c.     |
|----------------------------------|--------|
| ARTICLE I. Des Assyriens.        | 357    |
| ARTICLE II. Des Babyloniens.     | 36 I   |
| ARTICLE III. Des Médes.          | 387    |
| CHAP. II. Des Egyptiens.         | 400    |
| CHAP. III. Des Peuples de la     | Gréce. |
| •                                | 406    |
| ARTICLE I. Des Lacédémoniens.    | 407    |
| ARTICLE II. Des Athéniens.       | 435    |
| ARTICLE III. Des Jeux de la Gréc | e. 456 |
| RÉCAPITULATION.                  | 477    |

## Fin de la Table du Tome V.





#### DE L'ORIGINE

## DESLOIX,

DESARTS

ET DES SCIENCES;

Et de leurs progrès chez les anciens peuples.

### INTRODUCTION.



tems qui se rapprochent de la naissance de Jesus-Christ,

plus l'Histoire ancienne se développe & s'éclaircit. L'Asie, dans les siécles où nous entrons, offre les spectacles les plus frappans. On y voit s'anéantir les quatre puissans Empires des Tome V.

#### INTRODUCTION.

Assyriens, des Babyloniens, des Médes & des Lydiens.

L'Egypte, cette monarchie si ancienne & si célebre, va commencer à pencher vers son déclin. Nous ne verrons pas sa ruine totale. Le moment, où en proie aux ravages de Cambyses sils de Cyrus, l'Egypte vit renverser son trône, & ne forma plus qu'une province de l'empire Persan, appartient à des siécles qui ne sont point l'objet de mes recherches. Je ne dois donc pas en parler; j'ai cru seulement pouvoir l'annoncer.

Sur les débris de tous ces différens royaumes, s'éleva la monarchie des Perses, nation dont jusqu'à ce moment il n'est point question dans l'antiquité. La naissance de ce nouvel-Empire, plus étendu & plus formidable qu'aucun de ceux dont nous avons eu occasion de parler, sera le terme où nous nous arrêterons.

L'Europe ne présente pas, dans ces mêmes siècles, des tableaux aussi

#### INTRODUCTION:

frappans. Mais l'abolition du gouvernement Monarchique dans plusieurs villes de la Grece, qui s'érigerent alors en républiques, Lycurgue & Solon donnant des loix, l'un à Lacédémone, & l'autre à Athenes, sont des objets d'autant plus intéressans, que cette époque est celle de la grandeur & de la célébrité que les Grecs se sont acquises dans l'Histoire ancienne.

On doit ranger encore au nombre des événemens fameux, qui appartiennent aux siécles que nous allons parcourir, la fondation de Rome, ville dont la destinée semble avoir été d'engloutir & d'absorber tous les royaumes de l'univers. Ses foibles commencemens n'annonçoient pas ce dégré de puissance où depuis elle est parvenue. Rome en sut redevable à sa politique & à son courage, qui la sirent triompher de tous les obstacles qui paroissoient s'opposer à son agrandissement. C'est un objet, au surplus a

A ij

que nous ne faisons qu'indiquer. Les Romains n'entrent point dans le plan que nous avons entrepris.





#### TROISIEME PARTIE-

Depuis l'etablissement de la Royauté chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la captivité : espace d'environ 560 ans.

#### LIVRE PREMIER.

Du Gouvernement.

'AI RÉSERVÉ, pour cette troisiéme & derniere par-III. PART. tie de mon ouvrage, les Depuis l'établissement réslexions, & même les cri-de la Royautiques qu'on peut faire sur le gou-téchez les Hébreux, jusque vernement, & les loix des dissérens qu'à leur repeuples qui se sont distingués dans captivité. les anciens tems. Ainsi, après avoir rapporté tout ce que les Ecrivains de l'antiquité ont pû nous transmettre sur cet objet, je proposerai quel-

tour de la

captivité.

ques réflexions, tant sur les loix par-III. PART. ticulieres, que fur les principes fon-Depuis l'é damentaux de toutes les différentes de la Royau-formes de gouvernement dont j'aurai te chez les Hébreux,juf- eu occasion de parler.

qu'à leur re-

Je pense, au surplus, qu'il ne sera pas inutile, avant que d'entrer en matière, de dire un mot sur l'état des Hébreux dans les siécles que nous parcourons présentement. Quoique mon intention n'ait jamais été de traiter en particulier l'histoire de ce peuple, je ne crois pas pouvoir me difpenter d'indiquer au moins la révo-Îution qui se fit alors dans la forme de son gouvernement, & de faire connoître en peu de mots le caractère de la plupart de ses Souverains.

Les Juifs, peuple inquiet & volage, se lasserent enfin d'avoir Dieu pour chef & pour monarque immédiat. Ils demanderent à être gouvernés extérieurement par un Roi, & à former une monarchie sensible, de même que les autres nations. a L'Etre suprême voulut bien y consentir. Il est à remarquer que cette innovation arriva dans le même tems à peu près que la plupart des villes de la Grece,

<sup>\* 1.</sup> Reg. c. 8. \*. 5.

on ne voit point trop par quels motifs, s'érigerent en républiques. Saul IIIc. PART. fut sacré roi d'Israël la même année Depuis l'éque Médon fut élu Archonte d'Athe-de la Royaunes a.

Hébreux, jus-

Les Juiss eurent lieu de se repen-qu'à leur retir de la nouveauté qu'ils avoient captivité. introduite dans la forme de leur gouvernement. La mauvaise conduite de leurs Rois, le schisme des dix Tribus qui formerent le royaume de Samarie, & enfin la ruine totale de la nation, furent les justes châtimens de son inconstance. Si les noms de David, de Salomon, de Josaphat & d'Ezéchias, se trouvent dans la liste des plus grands Rois, on n'y lit qu'avec horreur ceux de Roboam, d'Athalie, de Joram & de Manassès. L'histoire des Juifs, dans tout le cours de l'époque qui nous occupe maintetenant, ne présente presque jamais que des spectacles effroyables, des tragédies sanglantes, & les forfaits les plus inouis. L'impiété & l'idolatrie triompherent presque toujours à Samarie, souvent même à Jérusalem. La ruine totale du royaume de Samarie fut le premier échec que ce peu-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Marsham. fæcul. 13. p. 326 & 340.

= ple souffrit. Ses iniquités attirerent III. PART. enfin les vengeances du Très-Haut

Depuis l'é- sur Jérusalem. Nabuchodonosor sut tablissement de la Royau-l'instrument dont le Tout-Puissant se té chez les Hébreux,juf- fervit pour châtier une nation indoqu'à leur re- cile, qui retomboit dans les mêmes tour de la

fautes à chaque moment. captivité.

Il est à propos encore d'observer que l'espace de tems dont nous allons rendre compte, a vû commencer & finir le gouvernement des Rois chez le Peuple de Dieu. La captivité rappella les Hébreux à la Théocratie. A leur retour de Babylone, ils formerent, du consentement & par la protection des rois de Perse, une espece de république, dont le Grand-Prêtre étoit le chef & le principal administrateur a.

a Voyez le P. Calmet, Dissert. fur la polise des Hébreux, t. III. p. 10, &c.



#### CHAPITRE PREMIER.

#### Des Assyriens.

Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jufqu'à leur retour de la

ES ASSYRIENS, que nous qu'à leur reavons perdus si long - tems de captivité. vûe, vont enfin sortir de l'obscurité; mais ils ne feront que paroître, & rentreront bientôt dans l'oubli, pour n'en fortir jamais. Cet empire est encore plus célebre par sa chûte que par sa fondation. Les événemens qui ont occasionné la ruine de cette vaste monarchie, ne sont guere mieux connus que ceux qui lui ont donné naifsance. J'observerai, dans ce que je vais en dire, la même méthode que j'ai suivie dans les livres précédens: je ne rapporterai que ce qui m'aura paru de plus vraisemblable.

Les Affyriens, après avoir tenu durant plusieurs siécles l'empire de l'Asie, commencerent à s'assoiblir par la révolte de divers peuples. Les Médes, que Ninus avoit autresois asservis a, furent les premiers qui se-couerent le joug b. Je ne dirai rien

<sup>2</sup> Diod. 1. 2. p. 114.

b Hérod. l. 1. n. 95. = Diod. l. 2. pag. 1374 = Justin. l. 1. c. 3.

des circonstances ni des suites par-III. PART. ticulieres de cette révolution, vû le

tour de la captivité.

Depuis l'é-peu d'accord qu'il y a entre les ande la Royau-ciens sur tous ces faits. Du démemté chez les Hébreux, jus- brement de la monarchie Assyrienne, qu'à leur re-il se forma deux empires célebres. celui des Babyloniens & celui des Médes. Malgré cet échec, le trône de Ninive subsista encore quelque tems avec un grand éclat a. Les noms & les actions des Souverains qui l'ont occupé jusqu'à son entière destruction, sont parvenus à la postérité. On connoît leurs ravages dans la Judée. Les livres saints ne sont pas les seuls qui en fassent mention. On voit, par les Historiens profanes, que même depuis la révolte des Médes, les monarques d'Assyrie furent encore trèspuissans.

Hérodote nous apprend que Phraortes, roi des Médes, ayant déclaré la guerre aux Assyriens, périt dans cetre entreprise avec la plus grande partie de ses troupes b Le même Auteur, parlant de Sennachérib, qu'il qualifie roi des Arabes & des Assyriens, dit qu'il vint attaquer l'Egypte avec

b Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hérod. 1. 1. n. 102.

#### Du Gouvernement. L. I. 11

une armée formidable \*. Il paroît \_\_\_\_\_\_ même qu'Assaradon , sils & successile. Part. seur de Sennachérib , prosita d'un in Depuis l'éterregne de huit ans qu'il y eut à Ba- de la Royaubylone, pour réunir ce royaume au Hébreux, justrône d'Assyrie b. Ce nouvel empire qu'à leur resubssista ainsi pendant 54 ans. Il succomba ensin pour ne se relever jamais.

Cyaxare, roi des Médes, ayant attiré dans son parti Nabopolassar, gouverneur de Babylone, mit le siège devant Ninive, la prit & la rasa en jérement c. La destruction de Ninive mit sin au royaume d'Assyrie. Il su anéanti pour toujours. Le titre même en sut éteint. Depuis ce mo-

<sup>a</sup> L. 2. n. 141. b En voici la preuve. Il est certain, par l'Ecriture, qu'Assardon avoit succédé à Sennachérib son pere, roi d'Asfyrie. 4. Reg. c. 19. ý. 37.

D'un autre côté, on trouve un Assaradin dans le canon de Babylone, composé par Ptolémée. On voit de plus, que le régne de cet Assaradin avoit été précédé par une anarchie de huit années. Cela me fait soupçonner que l'Assaradin du canon de Ptolémée, est l'Assara-

don de l'Ecriture; & qu'il n'étoit monté sur le trône de Babylone que par droit de conquête, ayant profité sans doute des troubles qu'une anarchie de huit ans avoit occasionnés dans cet empire.

Tobie, c. 14. v. 14.
Edit. des 70. = Nahum,
c. 2. v. 8. 10. 13. c. 3.
v. 7. = Sophon. c. 2.
v. 13. 15. = Ezechiel.
c. 31. v. 3. & fuiv. =
Herod. l. 1. n. 106. =
Strabo, l. 16. p. 1071.
= Alex. Poly. hift. apud
Syncell. p. 210.

### 12 Du Gouvernement. L. I.

ment, l'histoire ne fait plus mention III<sup>c</sup>. Part. des Assyriens. Leur monarchie sut par-Depuis l'é-tagée entre les Babyloniens & les rablissement. de la Royau-Médes. Cet événement arriva l'an té chez les. Hébreux jus. 626 avant l'Ere chrétienne a qu'a leur requ'a leur requia leu



#### CHAPITRE II.

Des Babyloniens.

Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la

III. PART.

'HISTOIRE des Souverains de Babylone ne nous est guere plus connue que celle des monarques d'Assyrie. L'exemple des Médes, qui secouerent le joug des Assyriens, fut imité par plusieurs autres peuples dépendans de cette couronne a. Les Babyloniens ne furent pas des derniers à profiter de l'atteinte que la révolte des Médes avoit donnée à la puissance des Affyriens. On voit que peu de tems après celui où l'on conjecture qu'arriva cette révolution, les Babyloniens formoient une monarchie séparée de celle des Assyriens. La tige de ces nouveaux Souverains a été un Prince nommé Nabonassar : c'est lui qui a donné lieu à cette époque fameuse, connue dans l'antiquité sous le nom d'Ere de Nabonassar. Elle répond à l'an 747 avant Jesus-Christ. Depuis ce tems, Babylone eut tou-

<sup>\*</sup> Herod. 1 1. n. 95.

Lanen Prolem. aftronom.

jours ses Rois particuliers, indépen-III. Part. dans de ceux d'Assyrie. La distinction Depuis l'établissement des deux monarchies est marquée de la Royau-très-expressément dans les livres saints. té chez les Hébreux, just. On voit un Mérodach-Baladan, que qu'à leur re-l'Ecriture qualisse roi de Babylone, tour de la saptivité envoyer, du tems de Sennachérib roi d'Assyrie, des ambassadeurs à Ezé-

qu'à leur re-l'Ecriture qualifie roi de Babylone, envoyer, du tems de Sennachérib roi d'Assyrie, des ambassadeurs à Ezéchias. a Nous venons de dire comment Assaradon, souverain de Ninive. avoit profité d'une anarchie de huit années qu'éprouva Babylone, pour rentrer dans l'ancien domaine des monarques d'Assyrie b, & comment quelque tems après, Nabopolassar, satrape ou vice-roi de Babylone, ligué avec le roi des Médes, avoit détruit Ninive, & renversé l'empire Assyrien . Depuis cet événement, les Babyloniens s'éleverent au plus haut dégré de puissance. Mais ce ne fut qu'un éclat passager. Leur empire, après avoir brillé pendant 88 ans, fut détruit par Cyrus. Babylone ne fit plus qu'une portion de la vaste monarchie des Perses à laquelle Cyrus donna naissance.

<sup>\* 4.</sup> Reg. c. 20, \*, 12, = 2. Paralip, c. 324

b Supra p. 11.
5 Supra. Ibid.

#### Du Gouvernement. L. I. 15

Je l'ai déja dit & je le répete, l'histoire d'Assyrie & de Babylone ne III. PART. nous est presque point connue. Ori- Depuis l'éginairement séparés, réunis ensuite, de la Royaupuis alternativement séparés & réunis, té chez les Hébreux, jusces deux empires marchent sur la mê-qu'à leur reme ligne. Les mêmes événemens, la captivité. même obscurité, tout est à peu près commun aux deux peuples. Nous ignorons la plus grande partie de leurs loix & de leurs coutumes a. Nous manquons de ces faits, de ces détails, qui seuls peuvent servir à caractériser un peuple, & faire connoître fa politique, l'esprit & les principes de son gouvernement. Nous fommes donc obligés de nous en tenir à des notions, trop générales à la vérité pour satisfaire pleinement la curiosité, mais qui suffisent néanmoins pour donner une très - grande idée des empires d'Assyrie & de Babylone.

Il est certain, en esset, que les Assyriens & les Babyloniens ont sormé dans l'Asse deux des plus vastes monarchies de l'antiquité. L'Ecriture sainte & l'Histoire profane en parlent toujours comme de deux puissances formidables. D'ailleurs, ce qu'on lit

Noyez la premiere Part. L. I. c. 1. art. III.

#### 16 Du Gouvernement. L. I.

für la grandeur & l'opulence de Ni-III<sup>e</sup>. PART. nive & de Babylone, atteste bien so-

Depuis l'é-lemnellement le dégré de gloire & d'éde la Royau-lévation où ces deux empires étoient
té chez les
Hébreux, juf- parvenus. On voit enfin que chez l'un
qu'a leur retour de la
captivité.

L'autre peuple les arts ont été florissans & les sciences très-cultivées.

C'en est assez pour assurer que les Babyloniens & les Assyriens avoient fait
de grands progrès dans la politique

& dans l'art du gouvernement.



#### CHAPITRE III.

Des Médes.

Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la

ous avons des lumieres affez captivités I justes sur la maniere dont le gouvernement politique s'est établi chez les Médes. Ces peuples, immédiatement après leur révolte contre les Rois d'Affyrie, ne se formérent pas en corps de monarchie. Ils resterent quelques années dans un état d'autonomie, comme l'appelle Hérodote a. Les dissensions & les malheurs domestiques, dont ils furent accablés pendant tout ce tems, les forcerent bien-tôt à tenir conseil pour délibérer sur les moyens de mettre de l'ordre & de la police dans leur Etat. Ils n'imaginerent point de meilleure voie que celle d'élire un Roi. Le choix tomba sur Déjocès, personnage très-distingué par sa prudence, son équité & l'intégrité de ses mœurs b.

La conduite que tint ce nouveau Souverain, justifia le choix des Mé-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 1. n. 96.

b Ibid. & fuiv.

tablissement tour de la saptivité.

des. Son premier soin fut de joindre Me: PART. à sa qualité de Roi toutes les marques Depuis l'é extérieures qui pouvoient en relever de la Royau-l'éclat, & mettre sa personne à l'abri te chez les Hébreux, jus- de toute insulte & de tout attentat. qu'à leur re- Il commença par ordonner qu'on lui bâtit une maison d'gne d'un Souverain. Il en désigna lui-même l'emplacement. & la fit revêtir de bonnes fortifications. Il demanda ensuite des gardes pour la sûreté de sa personne. Les Médes lui obéirent. Le palaisfut élevé dans l'endroit & de la maniere que Déjocès l'avoit ordonné, & il choisit lui-même ses gardes .

Après que Déjocès eut pris toutes les mesures convenables pour la sûreté de sa personne, & le maintien de sa dignité, il songea au moyen de policer ses peuples. Jusqu'à son avénement à la couronne, les Médes avoient vécu dispersés dans des bourgs & des villages, éloignés & féparés les uns des autres b. Déjocès leur ordonna de bâtir une ville qui fût assez grande pour y rassembler un nombre considérable de familles. Afin de les y engager, il leur fit fentir l'a-

a Hérod. 1. 1. n. 98.

Hérod. Ibid. n. 95.

dre

ues

ver

bri

at.

lui

la-

es

vantage qu'ils trouveroient à demeurer dans une place fortifiée, qui les III<sup>e</sup>. Part. mettroit à couvert des insultes de l'en-pequis l'érablissement nemi. On choisit une situation où l'art de la Royaun'eut qu'à aider la nature. La ville sur té chez les Hébreux, justifier en peu de tems. C'est celle que qu'à leur reles anciens ont connue sous le nom captivité, d'Ecbatane. Elle étoit environnée de sept enceintes de murailles. La derniere rensermoit le palais du Roi, où ses trésors étoient déposés a.

Dès que la ville fut en état d'être habitée, Déjocès obligea une partie des Médes à venir s'y établir. Toute son application fut alors de dresser des loix pour maintenir l'ordre & la police dans ses Etats. Comme il avoit affaire à des peuples féroces, & dont il y avoit tout à redouter, il crut ne pouvoir prendre trop de précautions pour leur inspirer la crainte & le refpect dûs à la majesté du trône. Perfuadé que plus on envifage la personne du Souverain dans l'éloignement, & plus on la respecte b; il éleva, pour ainsi dire, un mur de séparation entre le peuple & lui. Il ordonna qu'on ne se présenteroit point devant le Roi,

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Hérod. 1. 1. n. 98.

Majore longinquo venit reverentia. Tacise

té chez les tour de la captivité.

fans y être conduit par des introduc-III. Part. teurs, & il ne fut permis à personne Depuis l'é-de le regarder en face. Ceux mêmes de la Royau-qui avoient le privilège de l'approté chez les Hébreux, jus- cher, ne pouvoient ni rire ni cracher qu'à leur re- en sa présence a. Toutes les affaires se traitoient par des personnes interposées. Du fond de son palais, Déjocès voyoit tout ce qui fe passoit dans ses Etats. On ne discutoit devant lui les procès que par écrit, & quand il avoit rendu son jugement, c'étoit aussi par cette voie qu'il le notifioit aux parties. Il s'attacha furtout à l'observation exacte de la justice. Il foutint l'autorité des loix par les châtimens les plus févères & les plus rigoureux, ne jugeant rien de plus essentiel au maintien d'un Etat naissant. Dès qu'il avoit oui dire que quelqu'un avoit fait tort à un autre, il le faisoit venir, & lui imposoit une peine proportionnée à fa faute. Il avoit à cet effet, dans tous les pays de sa domination, des personnes affidées qui observoient si les plus puissans ne faisoient point de tort aux plus

Aux Indes, il n'est Voyage de Vincent la pas permis de cracher Blanc, p. 182.

#### Du Gouvernement. L. I. 21

foibles, & qui lui en faisoient rap-

Il paroît, par-tout ce que nous ve- Depuis l'énons de dire, que le gouvernement de la Royaudes Médes étoit purement Monar-té chez les chique. La conduite de Déjocès don-qu'à leur rene l'idée d'un grand politique. Je ne cour de la sçais cependant si elle mérite d'être approuvée dans tous ses parties. On . ne peut que louer les mesures qu'il avoit prises pour en imposer par un extérieur capable de frapper l'imagination, & propre à inspirer à ses nouveaux sujets, l'idée que leur Souverain étoit un être différent des autres hommes. Il avoit à craindre qu'une trop grande familiarité ne vînt à lui attirer le mépris, & ne donnât lieu à des complots contre une autorité naissante. Mais peut-on approuver également l'affectation de se tenir toujours enfermé dans son palais, & de se rendre comme invisible? Conduite qui n'a été que trop imitée par les Rois d'Orient. C'étoit, comme le dit un génie sublime de notre tems, le plus mauvais parti que ces Monarques pussent prendre. Ils vouloient se rendre plus respectables, mais ils

faisoient respecter la royauté & non misc. Part. pas le Roi. Ils attachoient l'esprit de Depuis l'éperation leurs sujets à un certain trône, & non de la Royau-pas à une certaine personne. Cette té chez les Hébreux, just puissance invisible qui gouverne, est qu'à leur retoujours la même pour le peuple. Que dix Rois se soient égorgés & détrônés, l'un après l'autre, il ne sent

aucune différence. Il ne les connoît que de nom. C'est comme s'il avoit été gouverné successivement par des

esprits \*.

J'ignore si c'est à Déjocès qu'on doit attribuer un des plus grands vices qu'on puisse reprocher aux principes du gouvernement établi chez les Médes. Le pouvoir du Législateur est imparfait lorsqu'il n'est pas le maître d'abroger la loi qu'il a pû établir. Telles étoient cependant les bornes de l'autorité souveraine chez les Médes. Il n'étoit pas permis au Roi de changer ni de révoquer un édit qu'il avoit publié b. Je blâmerai également l'usage ou étoient ces peuples, de ne confier l'éducation de leurs Monarques qu'à des femmes & à des eunuques°; usage qui a toujours été pra-

<sup>\*</sup> Lettr. Perfan. lettr. 100.

b Dan. c. 6. y. 15. ! Plato, de leg. 1. 3. p. 815;

non

rit de

z non

Cette

, est

aple:

: dé-

fent noît roit des

on

tiqué, & qui se pratique encore dans l'Orient.

Le trône des Médes, après avoir Depuis l'éfubsissé avec assez d'éclat pendant en-de la Royauviron deux cents ans, sut réuni par té chez les Cyrus à celui des Perses, & s'absorba qu'à leur retour de la dans cette vasse Monarchie.



IIIc. PART.

Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jufqu'à leur retour de la gaptivité.

#### CHAPITRE IV.

# Des Egyptiens.

EPUIS Sésostris jusqu'à Bocchoris, c'est-à-dire, pendant près de neuf cents ans, l'Egypte ne fournit rien sur l'objet présent de nos recherches. Ce n'est pas que cette monarchie ait souffert alors quelque échec ou quelque diminution. On voit par Homere & par Hérodote, qu'au tems de la guerre de Troie, l'Egypte étoit très-florissante a. L'Ecriture sainte nous en donne la même idée du tems de Salomon & de ses successeurs b. Mais il ne nous est resté aucune particularité, tant sur les événemens arrivés durant ces neuf fiécles en Egypte, que sur les actions des Souverains qui en ont occupé le trône pendant ce long intervalle .

Čette obscurité cesse au regne de Bocchoris. Ce Prince a mérité une place honorable dans l'histoire, par

<sup>\*</sup> Odyss. 1. 4. = Hérod. 1. 2. n. 112. &c. b 2. Reg. c. 9. \*.

c On fçair feulement que, fous Roboam, Séfach pilla le temple de Jérufalem,

Depuis Bé-

cchorès de ournit cheronarchec par ems

ite

L. **I.** 

la sagesse de ses ordonnances. Les Egyptiens le mettoient au nombre de IIIe. PART. leurs Législateurs . C'est en faire un tablissement grand éloge; car dans cette longue de la Royau-té chez les suite de Rois qui ont occupé le trône Hébreux, jusdepuis le déluge jusqu'à ce que l'E-qu'à leur regypte ait passé sous la domination des captivité. Perses, il n'y en a que cinq que les Egyptiens ayent honorés du titre de Législateurs, Mnévès, Sazichès, Séfostris, Bocchoris & Amasis b. L'histoire ne nous a rien conservé sur les loix de ces deux premiers Monarques c. A l'égard de Sésostris, j'ai rendu ailleurs un compte très-détaillé des institutions politiques attribuées à ce Prince d. Il ne me reste donc plus qu'à exposer ce que j'ai pû recueillir fur les loix dont Bocchoris & Amasis ont été regardés comme les auteurs. Je parlerai aussi de quelques autres Souverains dont les réglemens sont parvenus jusqu'à nous, quoique ces

Diod. Ibid.

Voyez ce que nous avons die fur Mnévès, Premiere Partie, L. I. art. IV.

A l'égard de Sazichès, tout ce qu'on en sçait, c'est qu'il ajouta quelques particularités aux

a Diod. 1. 1. p. 106. | loix déja établies, & qu'il 's'appliqua à perfectionner le culte des Dieux. Diod. 1. I. p. 106. On ignore au surplus dans quel fiécle ce Prince peut avoir vécu.

d Voyez la Seconde Part. L. I. chap. 2.

Princes n'aient point été mis au nom-III. PART. bre de ceux que l'Egypte regardoit

Depuis l'é-fpécialement comme ses Législateurs. Bocchoris, prince fage & habile a, de la Royauté chez les re chez les Hébreux, just mais d'un caractere dur & févere b

tour de la captivité.

qu'à leur re-monta sur le trône 762 ans environ avant J. C. Ce fut lui qui, dit-on, régla les droits des Souverains, & tout ce qui regarde la forme des contrats & des conventions . On lui attribue aussi les premieres loix sur le commerce d. Elles ordonnoient que celui qui nioit devoir une fomme qu'il avoit empruntée sans billet, seroit déchargé de sa dette sur son serment. A l'égard de ceux qui ne prêtoient leur argent que par billet, il ne leur étoit point permis de faire monter les intérêts plus haut que le capital.

Jusqu'à Bocchoris les loix d'Egypte permettoient au créancier de faire emprisonner son débiteur e. On sait que Sésostris, en montant sur le trône, paya les dettes d'un grand nombre de gens détenus dans les prisons à la poursuite de leurs créanciers f. Bocchoris abrogea cet usage: il permit seulement au créancier de faire

a Diod. 1. 1. p. 75.
b Plut. t. 2. p. 529.E.
Diod. 1. 1. p. 106.
Diod. 1. 1. p. 106.

d Diod. 1. 1. p. 90.
Diod. 1. 1. p. 63.

L. I. au nom egardoit ilateurs. habile", vere . nviron lit-on. ns, & s con-)n lui fur le que gu'il eroit ient. ient

leur

les

it

Taisir les biens de son débiteur pour = en avoir le payement; mais il défen-HIe. PART. dit de faire arrêter & prendre au corps Depuis l'éle débiteur lui-même . Solon avoit de la Royanteu cette loi en vûe quand il établit à té chez les Athenes ce qu'on appelloit la Scifach-qu'à leur retie; loi qui ôtoit au créancier le pou-tour de la voir de contraindre par corps fon débiteur à le payer b; Diodore de Sicile ajoute qu'on blâmoit les autres Législateurs Grecs qui, ayant désendu de saisir les armes ou la charrue de quelqu'un à qui l'on avoit prêté de l'argent, avoient permis de faire saisir l'homme même pour le payement de sa dette .

Bocchoris avoit tellement excellé dans cette partie du gouvernement qui a l'administration de la justice pour objet, que plusieurs de ses ordonnances & de ses décisions subsistaient & s'observoient encore, du tems même que les Romains étoient maîtres de l'Egypte d.

Je placerai après Bocchoris, Afychis, dont Hérodote rapporte une loi assez singuliere sur les emprunts.

<sup>2</sup> Died. 1. 1. p. 90.

b Diod. Ibid. = Plur, in Solon. p. 86. D.

Diod. Ibid.

d Diod. p. 106.

Nous avons parlé ailleurs du soin qu'a
Ille. Part. voient les Egyptiens de faire embauDepuis l'émer les morts, & de l'usage où ils tablissement étoient pour la plûpart de les conserté chez les
Hébreux, juit ver dans des appartemens destinés à qu'à leur recet este a. Pour favoriser le commertour de la captivité.

une loi qui permettoit de prêter de l'argent à quiconque donneroit en gage le corps de son pere b. Mais la même loi ajoutoit que tout débiteur qui viendroit à mourir sans avoir retiré un ga-

les devoirs funebres.

Peu de tems après les monarques dont nous venons de parler, l'Egypte éprouva une de ces catastrophes auxquelles tous les Etats sont exposés. Sabacos, roi d'Ethiopie, s'en empara, & y régna pendant cinquante ans. Cette révolution ne fut que

ge si précieux, seroit privé des honneurs de la sépulture. On sentira l'essicacité de cette peine, si l'on veut se rappeller ce que j'ai dit ailleurs de la façon de penser des Egyptiens sur

Diod. 1. 1. p. 102.

Lucian. de luctu, n.

11. t. 2. = Joan. Damascen. Orat. 1. pag.

932. de imag. p. 714.
b Herod. 1. 2. n.

136.

d Prem. Part. 1. 1.

n. 137. = Diod. 1. I. p.

Si l'on s'en rapporte à Jules Afriquain, Sa-

L. I.

bin qu'at

embau
où ils

confer
linés à

mmer
chis fit

ter de

n gage

neme

n ga
hon
ntira

reut

de

fur

125

passagere. Ce Prince renonçant de lui-même à sa conquête, abdiqua la III. Part couronne, & s'en retourna en Ethio-tablissement pie. On peut mettre à juste titre Sade la Royauté chez les bacos au nombre des Législateurs de Hébreux juste l'Egypte. Ce Prince né doux & huqu'a leur remain, abolit la peine de mort, & orcaptivité, donna qu'on employeroit les criminels, qu'on en jugeroit dignes, aux travaux publics. Il pensoit que l'Egypte retireroit plus de prosit & d'avantage de ce genre de supplice qui, imposé pour la vie, lui paroissoit également propre à punir & à réprimer les crimes a.

Psammitique monta sur le trône. Ce Prince sit un changement considérable dans les anciennes maxi-

bacos aura succédé immédiatement à Bocchoris, qu'il prit & sit même brûler vis. apud Syncell: p. 74.

Diodore ne fait régner Sabacos que longtems après Bocchoris. 1. I. p. 75.

Hérodote, dont le nor fuffrage est d'un sigrand un poids dans tout ce qui concerne l'Egypte, ne fair, nulle mention de Bocchoris, & fair régner Sabacos immédiagement après Anysis, cit.

fuccesseur d'Asychis. L.

Quelques Chronologistes modernes croient que l'Asychis d'Hérodote, & le Bocchoris de Diodore ne sont qu'un feul & même personnage, désigné sous deux noms différens. C'est ici un de ces points de crique que je n'entreprendras point d'éclaircit, & moins encore de décider.

a Herod. Diod. locis

B iij

tour de la captivité.

= mes du gouvernement. Jufqu'alors: HI. PART. l'Egypte avoit été fermée aux autres. Depuis l'é-nations . Il n'y avoit que la ville de de la Royau-Naucrate où il leur fût permis d'ate chez les Hébreux, juf- border & de faire le commerce b. Les: qu'à leur re-Egyptiens mêmes, si l'on en croit les Ecrivains de l'antiquité, étoient dans l'usage de tuer ou de faire esclaves tous les étrangers qu'on surprenoit ailleurs le long des côtes c. Psammitique changea entiérement de maximes. Il ouvrit ses ports au commercede toutes les nations, favorisa la navigation dans fes mers, & accordatoutes fortes de privileges à quiconque vouloit venir s'établir en Egypte d. Ce Prince aima & protégea particuliérement les Grecs. Il devoit son salut & fon rétablissement aux Ioniens & aux Cariens . Non content de les récompenser libéralement, il voulut les fixer dans ses Etats; & pour les y engager, il leur distribua des fonds. de terre considérables : Il leur donna même de jeunes enfans Egyptiens à élever, avec ordre de leur apprendre

<sup>2</sup> Herod. 1. 2. n. 154. = Diod. 1. 1. p. 78.= Strabo, 1. 17. p. 1142. b Herod. 1. 2. n. 179. Diod. p. 78 & 80. Diod. p. 78.

d Diod. Ibid. c Herod. 1. 2. n. 152, 153. = Liod. 1.1. p. 77. f Herod. n. 158. =

la langue grecque . Psammitique fit plus; il voulut que les princes ses III. PART. enfans, reçussent une éducation sem- Depuis l'établissement blable à celle des Grecs b. Il s'allia de la Royaumême par des traités avec les Athé- té chez les Hébreux, juinniens & les autres peuples de la Grece c. qu'à leur restour de la Amasis, un des successeurs de captivité.

Piammitique, se conduisit par le même esprit. Il sit beaucoup de bien aux Grecs, & leur permit de s'établir dans la ville de Naucrate. Il donnamême la permission à ceux qui ne venoient en Egypte que pour y trassquer, de bâtir dans certains lieux des autels & des temples d.

Amasis, par la sagesse de son gouvernement, a mérité d'être mis au nombre des Législateurs de l'Egypte. On attribue à ce Prince quelques nouvelles ordonnances sur le département des provinces. Il passoit même pour avoir mis la derniere main à la sorme du gouvernement. L'Egypte sut parfaitement heureuse sous son regne. On y comptoit alors jusqu'à vingt mille villes toutes bien peuplées.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diod. 1. 1. p. 78. b Diod. lbid.

Herod. 1. 2. n. 154. Diod. 1. 1. p. 78.

d Herod. 1. 2. n. 178. | beaucoup exagéré. Voyez

e Diod. 1. 1. p. 106.

f Diod. Ibid.

B Herod. 1. 2. n. 177. Ce fait me paroît de eaucoup exagé: 6. Voyez

Afin de maintenir l'ordre parmi une 111. PART. si prodigieuse multitude d'habitans Depuis l'é-Amasis sit une loi dont on ne peut tablissement de la Royau-trop admirer la sagesse. Cette loi oblire chez les Hébreux, jus geoit chaque particulier de venir déqu'à leur re- clarer tous les ans au Gouverneur des tour de la gaptivités.

la province son nom, sa profession, & les moyens dont il subsistoit. Celui qui ne fatisfaisoit pas à la loi, ou qui faisoit une fausse déclaration, & ne pouvoit montrer qu'il vivoit par des moyens honnêtes, étoit puni de mort. Hérodote & Diodore difent que Solon emprunta cette loi des Egyptiens, & l'établit à Athenes b, où elle subsistoit encore, du tems d'Hérodote, dans toute sa force. Mais d'autres Auteurs attribuent avec plus de justice & de fondement, l'établissement de cette loi à Dracon c, antérieur à Solon de quelques années. Cette même loi au reste, avoit lieu chez plusieurs peuples d.

Amasis doit être regardé comme le dernier souverain de l'ancienne monarchie Egyptienne. Il fut même affu-

les Mémoires de Trév. Janv. 1752. p. 30.&31.

<sup>\*</sup> Hérod. liv. 2. n. 177. - Diod. 1. 1. p. 88.

Loco cit.

Voy. Marsh. p. 594. 595.

d Voy. Perizon. ad Ælian. var. hift. 1. 4. @

I. p. 328.

Xénophon a. Mais ce ne fut que fous IIIe. PART.

Psamménite, son fils, que Cambyse Depuis l'érenversa le trône des Rois d'Egypte, de la Royau& que ce pays florissant & si renommé Hébreux jusne fit plus qu'une province du vaste qu'a leur roempire des Perses. L'Egypte ne se captivité.

releva point de ce coup mortel. Ce
royaume passa successivement sous la
domination des Grecs & des Romains.

Je ne fais qu'indiquer ces événemens,
dont le récit appartient à des siècles
qui passent les bornes que je me suis
prescrites.

En parlant des institutions civiles & politiques des Egyptiens, je me suis contenté jusqu'à présent d'exposer les saits tels que je les ai trouvés dans les anciens Historiens. Maintemant que je crois avoir rapporté tout se qui peut appartenir à cet objet , proposons quelques réslexions sur la sonstitution politique, & les loix de:

sette monarchie.

Toute l'antiquité s'est accordée à combler d'éloges les Egyptiens sur la fagesse de leur gouvernement. Les plus fameux personnages de la Grece, seux dont on a le plus vanté les lux

mieres & la prudence, s'étoient trans-Hie. Part. portés en Egypte pour s'instruire des

Depuis l'é-loix & des coutumes de cette nation.

de la Royau-C'est dans cette source que les législaté chez les
Hébreux, just teurs Grecs avoient été puiser les requ'à leur re-gles & les principes du gouvernetour de la
captivité. ment b. Les écrivains modernes non-

ment b. Les écrivains modernes nonfeulement ont adopté le suffrage des
anciens, ils ont encore enchéri sur la
matiere. Rien n'égale l'idée qu'ils nous
donnent de l'Egypte. A les entendre, ce pays sembleroit n'avoir été
autresois habité que par des sages:
une république de philosophes ne présenteroit pas un tableau plus satisfaisant. Mais le portrait n'est-il point
embelli? & ne doit-on pas un peu
rabattre de la haute opinion qu'on a'
communément de la politique des
Egyptiens, & de la sagesse de leurs
loix? C'est ce qu'il faut examiner sans
partialité ni prévention.

Je ne mettrai certainement pas au nombre des loix qui ont dû mériter tant d'éloges aux Egyptiens, celle qui concernoit les voleurs. Il leur étoit ordonné de se faire inscrire chez

<sup>\*</sup> Diod. 1. 1. p. 79. p. 329. = Strabo, 1. 10. p. 738. D. = Plut. 12. p. 738. D. = Plut. 12. If p. 41. F.

Depuis l'é-

leur chef, & d'y porter sur le champ = tout ce qui seroit dérobé. On étoit IIIe. PART. sûr de retrouver les effets volés, tablifiement pourvû qu'on en désignat le nombre, de la Royaula qualité, & qu'on marquât le tems Hébreux, jus-& le lieu où le vol s'étoit fait. Il en qu'à leur recoûtoit le quart du prix pour se les captivité. faire rendre a. On a voulu excuser. les Egytiens sur ce réglement qui ne fait pas honneur à leur sagesse. Le légistateur, dit-on, sentant qu'il ne pouvoit empêcher le vol, avoit donné aux citoyens un expédient facile pour recouvrer ce qui leur étoit dérobé ... Mais si l'on ne peut pas détruire ce malheureux penchant qui porte les hommes à s'approprier le bien d'autrui, du moins ne faut-il pas l'autorifer. Rien n'y étoit plus propre qué cette loi. Les voleurs étoient nonseulement assurés de l'impunité, mais même d'une récompense.

On peut faire aux Egyptiens un reproche encore mieux fondé fur le: pouvoir excessif qu'ils avoient laissé prendre à leurs prêtres. Arbitres de la nation, & maîtres de toutes less

<sup>2</sup> Diod. 1. 1. p. 90. = A. Gellius, 1. XI. C. 18. p. 540. 541. b Diod. 1. 1. p. 91.

affaires a, ils réunissoient l'autorité

tabliffement tour de la captivité.

III. PART temporelle à celle qu'ils tenoient de Depuis l'é-la religion. Le Souverain même leur de la Royau étoit en quelque sorte subordonné. té chez les Hébreux jus- Ils avoient le droit de censurer jourqu'à leur re-nellement sa conduite, de lui donner des avertissemens b, & de diriger toutes ses actions. Il y a plus : par la constitution primitive de la monarchie, le trône en Egypte étoit héréditaire; mais il arrivoit quelquefois que la famille régnante venoit à s'éteindre: alors on mettoit la couronne fur la tête de celui que la nation jugeoit le plus digne de la porter. Ce nouveau monarque ne pouvoit être pris que dans le corps des prêtres, ou dans l'état militaire: si le choix tomboit sur un militaire, il falloit aussi-tôt qu'il se fit recevoir dans l'ordre facerdotal . Mais on n'exigeoit. pas d'un prêtre, dans pareille circonftance, qu'il se fit admettre dans l'ordre militaire, tant les Egyptiens avoient de vénération pour leurs prêtres, seuls dépositaires des loix & des sciences de la nation.

<sup>\*</sup> Voyez premiere Partie, Livre premier article.

b Diod. 1. 1. p. 81. 84. ! Plato in Polit. p. 550. B. = Plut. t.2. p. 354.

Il faudroit ne point connoître les hommes pour ne pas sentir les incon-III. Part, véniens d'une pareille maxime. Tant Depuis l'éveniens de pouvoir, & des distinctions si fla-de la Royauteuses ne pouvoient que partager l'au-Hébreux, justorité souveraine, & inspirer aux qu'à leur reprêtres du mépris pour tout le reste captivités. de la nation; mépris qui devoit nécessairement tourner au détriment de l'Etat. Hérodote en rapporte un exemple bien marqué dans ce qui se passa sous le regne de Séthon, prêtre de Vulcain, qui sut élu Roi quelque tems après Sabacos.

A peine Séthon se vit-il afsermi sur le trône, qu'il maltraita les gens de guerre, comme s'il ne devoit jamais, avoir besoin de leur secours. Il alla même jusqu'à les dépouiller des sonds de terres que les Rois ses prédécesseurs leur avoient accordés b. Séthon ne tarda pas à se repentir d'une conduite si indiscrete. Sennachérib, roi d'Assyrie, étant venu sondre sur l'Egypte, il ne se trouva personne dans la noblesse & dans l'état militaire qui voulût prendre les armes. Séthon se vitreduit à faire tête à l'ennemi avec

L. 2, n. 140. h: L. 2, n. 149.

= une armée levée à la hâte, & compo-III. PART. sée d'artisans, d'ouvriers, & d'autres té chez les tour de la captivité.

Depuis l'égens de la plus basse profession a. Il: de la Royau-ne dut son salut qu'à la nouvelle que te chez les Hébreux, just reçut Sennachérib de l'approche de qu'à leur re-Tharaca, roi d'Ethiopie, qui venoit au secours de l'Egypte à la tête d'une puissante armée . Les prêtres intéressés à faire valoir cet événement. qui sembloit justifier la conduite de Séthon, ne manquerent pas de publier que Sennachérib avoit été repoussé par une voie miraculeuse. Ils inventerent même une fable qui en attribuoit toute la gloire à Séthon . C'est ce qu'il importe peu d'examiner. Cet exemple suffit pour montrer les mauvais effets du trop de privileges & de distinctions dont les prêtres jouissoient en Egypte.

Je passe à l'article le plus important de la politique des Egyptiens. Tout le peuple étoit partagé en un. certain nombre de classes d. Les professions étoient héréditaires dans chaque famille : le fils étoit obligé d'embraffer celle de son pere . Les deux:

<sup>\*</sup> L. 2: n. 14. b Jof. Antiq. 1. 10. d Voyez la seconde: c. I. = 4. Reg. c. 19. Part. L. I. c. II. X 9 9 3 c. Ibid.

principaux corps de l'Etat, l'ordre militaire & le facerdoce, étoient tel-Depuis l'élement séparés & divisés, qu'une per-tablissement sonne de race sacerdotale ne pouvoit de la Royau-té chez les entrer dans l'état militaire, & réci-Hébreux, jusproquement une personne de famille qu'à leur remilitaire ne pouvoit être reçue dans captivités.
Pordre des prêtres . On a beaucoup loué cette institution. Je suis bien éloigné d'en porter un pareil jugement. Je la crois au contraire des plus blâmables & des plus pernicieuses. Comme il s'agit ici d'un point essentiel, & d'un principe qui intéresse particuliérement le bonheur & le maintien des Etats, il sera bon d'examiner & de discuter avec attention les avantages & les inconvéniens qui peuvent résulter de l'établissement des professions héréditaires dans les familles.

On peut dire, en faveur des professions héréditaires, qu'on fairmieux ce qu'on a toujours vû faire, & ce à quoi on s'est uniquement exercé des l'enfance. On acquiert conséquemment bien plus de facilité à exceller dans un art. Chacun ajoute sa propre expérience.

<sup>\*</sup> Died. 1. Jep. 84. 85 ..

= à celle de ses ancêtres. Par ce moyen Depuis l'é- A chaque art & chaque science doivent tablissement être portés au plus haut degré de: de la Royau perfection. Certe coutume d'ailleurs Hébreux jus éteint toute ambition mal entendue qu'à leur re- chacun demeure content dans son état, tour de la & n'aspire point à en sortir pourcaptivité. monter à un rang plus élevé. Voilà quels peuvent être à-peu-près les avantages des professions héréditaires. Le premier coup d'œil est en leur faveur. Je crois néanmoins ces raisonnemens plus spécieux que solides. mieux: une pareille institution est entiérement contraire aux maximes fondamentales de la société & de la

saine politique.

Cette noble ambition qui fait l'ame & le foutien des Etats, ne peut jamais se trouver dans les pays où les professions sont héréditaires. On détruit par ce moyen toute émulation. Qu'on ne dise pas que chacun sera mieux sa profession, lorsqu'il lui sera désendu de la qu'tter pour en embrasser une autre. Je dirai toujours qu'on fera mieux sa profession, lorsqu'en y excellant on pourra se stater de parvenir à une autre plus relevée. D'ail leurs, qui ne voit que par cette masser le sur le parcette masser le sur le sur le parcette masser le sur le parcette masser le sur le sur le parcette masser le sur le sur le parcette masser le sur l

xime on gêne l'esprit & les talens? Tel == qui n'a point reçû de la nature d'ap-IIIe. PART. titude à la profession pour laquelle il Depuis l'éest destiné, auroit peut-être excellé de la Royaudans une autre, si le choix en avoit té chez les été remis à sa disposition. On pour-qu'à leur reroit étendre bien davantage ces ré-captivités flexions; mais comme dans ces fortes de questions, l'expérience prouve plus que les raisonnemens, jettons un coup d'œil sur les nations qui se sont le plus distinguées par les lumieres de leur esprit, & par l'étendue de leurs connoissances. Nous verrons que ce n'est point chez les peuples où les professions étoient héréditaires, que les arts & les sciences ont fait les plus grands progrès.

Les professions n'étoient point héréditaires chez les Grecs; cependant quelle dissérence entre les productions des Grecs & celles des Egyptiens! On admirera tant qu'on voudra ces masses énormes qui rendent encore aujourd'hui l'Egypte si fameuse. Je rendrai justice à la grandeur de ces entreprises & à la solidité qu'on a su leur donner; mais je serai plus frappé de la dépense, de la patience, & du travail infatigable qu'ont coûté les pyramides & les obélisques, que je ne Depuis l'é- ferai touché du goût & du génie des

Depuis l'établissement artisses qui ont élevé ces monumens. de la Royau-J'en dirai autant des sciences dont les té chez les Hébreux, jus-Grecs peuvent avoir reçu les premiequ'à leur retour de la captivité. qu'ils ont portées à un point où ja-

qu'ils ont portées à un point où jamais elles ne sont parvenues en Egypte. Mettons les Romains à côté des Egyptiens, le parallele ne sera pas moins désavorable à ces derniers, quoique les arts & les sciences ne soient pas la partie où les Romains se sont le plus

distingués.

Passons aux nations qui subsistent encore aujourd'hui, & faisons entre elles la même comparaison. Deux peuples fameux se présentent dans l'Asie, les Indiens & les Chinois. Aux Indes le fils est obligé de suivre la prosession de son pere a. Il n'en est pas de même à la Chine b. Je ne suis pas plus partisan qu'un autre des Chinois, & je suis bien éloigné de regarder cette nation avec les mêmes yeux que quelques auteurs voudroient nous la faire envisager. Néanmoins il faut convenir qu'il n'y en a point dans l'Asie.

Lettr. édif. t. 5. p. 18. 19. Lettr. édif. t. 24. p. 40.

qu'on puisse lui comparer; & il s'en faut bien que les arts & les sciences IIIe. Part. soient aussi siorissans aux Indes qu'à Depuis l'éla Chine. Je pourrois encore parler de la Royatades Arabes, si je voulois m'étendre té chez les fur cette question que je terminerai qu'à leur re-en disant qu'on ne peut citer aucun captivité. peuple, où les professions sussent héréditaires, qui se soit distingué par ses talens & ses connoissances. Je dis au contraire que cette institution n'est propre qu'à rétrécir l'esprit, & à l'arrêter dans les progrès qu'il pourroit faire. C'est, au reste, le moindre des abus qui résultent des prosessions héréditaires. Faisons voir qu'une pareille maxime doit infailliblement entraîner la ruine de l'Etat où elle a lieu.

L'expérience journaliere prouve que dans tous les pays les familles se multiplient inégalement. It peut arriver qu'une tribu se multiplie à l'infini. Alors ceux qui la composent, n'ayant que le même métier pour subsisser, tomberont nécessairement dans la misere, & deviendront inutiles & même à charge à l'Etat. Par une raison contraire, on est en danger de perdre plusieurs arts utiles & essentiels

par le dépérissement des tribus qui en monte par le dépérissement des tribus qui en Depuis l'étous les jours de nouveaux arts enfande la Royautés par de nouveaux besoins & par de té chez les Hébreux, just nouvelles découvertes. Comment culqu'à leur retiver ces arts dans les Etats où chaque four de la captivité. famille est attachée à une certaine profession? Il faut donc créer à chaque fois de nouvelles tribus, & assigner de nouveaux rangs. Enfin l y a des arts qui s'abolissent par l'expérience & la

& comment pourront-elles se soutetenir & subsister?

Quelque grands que soient ces inconvéniens, il en est cependant encore d'une bien plus dangereuse con-

conviction qu'on acquiert de leur peu d'utilité. Que deviendront alors les familles qui en étoient dépositaires;

séquence.

Quel est le but principal de la société? C'est l'union & la concorde entre les citoyens. Ces avantages inestimables ne peuvent jamais se trouver dans les Etats où les professions sont héréditaires & attachées à certaines familles. Ces sortes de distinctions entraînent une aversion invincible, bien dissérente des sentimens qui naissent de la seule différence des

rangs, différence qui n'exclut point = un attachement réciproque entre les IIIe. PART. Inférieurs & les supérieurs. Les hom-pepuis l'établissement mes liés & attachés dès l'enfance à de la Royauune certaine profession, ne connois-té chez les fent, n'estiment que cette prosession, qu'à leur re-tour de la & méprisent souverainement toutes captivités les autres. De-là s'ensuit une haine innée, une jalousie indélébile, un mépris mutuel entre tous les membres de l'Etat. Par cette mauvaise politique on détruit les motifs d'égards, d'intérêts & de considération, qui sont la base & le soutien de toute espece de gouvernement; on rend la plus grande partie des citoyens inutiles les uns aux autres; on va directement contre le vœu de la fociété, dont le but est de rapprocher les esprits, & de porter les personnes qui composent un Etat, à se regarder comme freres & comme membres d'un seul & même corps. On arrête les effets les plus falutaires que les hommes doivent tirer de l'habitude & de la nécessité de vivre ensemble. Dans ces Etats chacun regarde comme étran-ger, comme une espece d'ennemi; un homme qui est d'une autre tribu que la sienne. Prenons encore un exem-

= ple, & jugeons du passé par le pré-IIIc. PART. fent.

Depuis l'établissement tour de la captivité.

De tous les tems, le peuple aux de la Royau-grandes Indes a été partagé en difféte chez les Hébreux, just rentes Castes ou tribus. De tous les qu'à leur re- tems les professions y ont été héréditaires dans les familles, & il n'a jamais été permis aux tribus de s'allier les unes aux autres a. Quel est l'effet de cette funeste politique? Chaque tribu a fon langage, sa religion, ses usages, ses coutumes & ses loix particulieres b. Il y a autant de temples ou Pagodes que de tribus; point de communication, nulle relation, tout est séparé. Chaque pagode est desservie par les ministres de sa tribu . Chaque métier est renfermé dans sa caste, & ne peut être exercé que par ceux dont les parens en faifoient profession d. Un homme d'une caste inférieure, quelque mérite qu'il ait, ne peut jamais s'élever à une caste supérieure . Les sciences sont inac-

<sup>2</sup> Diod. 1. 2. p. 153. 154. = Strabo 1. 15. p. 1029. 1033. == Arrian. de Ind. p. 530. 533.

b Voyage de la Boulaye le Gouz. p. 159. 160. 122. = Voyage d'Ovington. t. I. p. 292.

<sup>=</sup>Lettf. édif. t. 12.p. 67. La Boulaye. p. 159. = Voyage de Pyrard. p.

<sup>277.</sup>d Lettr. édif. t. 5. p.

Lettr. édif. t. 244 p. 204.

cessibles à toutes autres tribus qu'à celle des Bramines & des Rajas a. Deux III. PART. Depuis l'éhommes de différentes castes ne peu-tablissement went point manger ensemble, s'appro- de la Royau-té chez les cher, ni converser familiérement b. Hébreux, jus-On en vient souvent aux mains au qu'à leur resujet de la préséance . On ne sauroit captivité.

concevoir à quels excès cet entêtement & cette prévention font capables de porter les esprits d. Il y a telle caste si basse & si méprisable, que ceux qui en sont, n'oseroient regarder en face un homme d'une caste supérieure. S'ils prenoient cette liberté, il auroit droit de les tuer sur le champ e. Je n'oserois assurer que le partage du peuple en différentes classes, & les professions héréditaires produisissent d'aussi mauvais effets chez les Egyptiens ; mais s'il en étoit de même, comme il y a bien de l'apparence f, que penser des vûes & de la sagesse de leurs premiers législateurs?

Il y avoit un défaut encore plus essentiel dans la constitution du gou-

<sup>=</sup> Mém. de Trév. Mars 1701. p. 17. b Lettr. édif. t. 12. p. 67. = Voyage de Pyrard, p. 273, &c. = Anc. | n. 47. 167.

Lettr. édif. t. 26. p. | Relat. des Indes & de la Chine. p. 123. 124.

Lett. éd. t. 12. p. 68. d Ihid. p. 96, &c.

e Ibid. p. 68. f Voyez Hérod. 1. 26

vernement Egyptien. Il étoit permis HI. PART. aux freres & aux sœurs de s'époutablissement tour de la captivité.

Depuis l'é-fer a. Cet usage est entièrement conde la Royau- traire aux regles & aux principes de té chez les Hébreux, just la bonne politique. Il n'a pû avoir qu'à leur re-lieu que dans les tems où il falloit peupler la terre vuide d'habitans. Il a dû cesser dès que le genre humain a commencé à se multiplier, & que les sociétés politiques se sont formées. Les seules lumieres de la raison ont éclairé la plupart des législateurs sur les inconvéniens qui réfultent des mariages entre freres & fœurs. Ils ont senti que si les familles ne se mêloient point les unes avec les autres, chacune formeroit dans l'Etat un corps isolé & séparé; motif qui doit nécessairement aliéner les esprits. Les Chinois suivent des maximes bien plus fages que n'étoient celles des Egyptiens. Les loix de la Chine défendent non-seulement les mariages entre freres & sœurs, elles ne permettent pas même de s'allier dans la même famille, quelque éloignée que soit la parenté . Cette loi est très-prudente; & part d'une politique très-profonde.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Voyez la premiere Partie. Liv. I. art. IV. b Martini, 1. 1. p. 31.

Elle a été établie, non-seulement pour engager les citoyens à s'unir d'inté- IIIe. PART. rêt & de fortune, mais aussi pour pré-tablissement Depuis l'évenir les confédérations & les unions de la Royaujours pernicieuses à un Etat.

entre certaines familles, unions tou-Hébreux, jufté chez les qu'à leur re-Ce qu'on a trouvé de plus estima-captivité tour de la ble dans le caractere d'esprit des Egyp-

tiens, est l'attachement & le respect qu'ils avoient pour leurs loix & leurs coutumes. On leur a donné les plus grands éloges sur leur constance à les observer, & à ne rien changer dans les usages primitifs de la monarchie. Une coutume nouvelle étoit, dit-on, un prodige en Egypte. Tout s'y faisoit toujours de la même maniere a. Les Egyptiens ne vouloient rien emprunter des autres peuples b.

Je dirai d'abord qu'à cet égard les Egyptiens ne méritent aucun éloge particulier. Cette façon de penser leur est commune avec tous les peuples de l'Orient. On fait que les Orientaux ont un grand attachement pour leurs usages. Ils n'en changent point. Leurs façons de penser & d'agir sont les

Plato de Leg. 1. 2 p. 789. 1. 7. p. 886. = Diod. 1. I. P. 74. = Porphyr. de abstin. 1. 4. P. 370. 371. b Herod. 1. 2. n. 91.

Tome V.

mêmes qu'elles ont été de tous les tems. Il est certain d'ailleurs que la Depuis l'étempérature de l'air & la position des tablissement de la Royau-climats influent considérablement sur té chez les le génie & le caractere des peuples. Hébreux, juiqu'à leur re-le température de l'Egypte toujours tour de la unisorme, rendoit les Egyptiens solides & constans. Reste à savoir si cette vertu n'est pas un vice, lors-

qu'elle est portée à l'excès.

On ne peut faire trop de réflexions; & prendre trop de précautions quand il s'agit de toucher aux anciennes constitutions d'un Etat, & d'y faire quelques changemens; mais ce fcrupule doit cependant avoir des bornes. Il est certain, par l'expérience, que telle loi qui étoit bonne dans un tems, cesse souvent de l'être dans un autre, & peut même entraîner de grands inconvéniens. Il est également vrai qu'il y a certaines loix dont le tems feul a pû faire reconnoître l'abus & les mauvais effets. Les circonstances changent, & alors il faut nécessairement changer le sistème politique, abolir les anciennes loix, & en substituer de nouvelles. Il est impossible que le premier légissateur ait pû tout prévoir. Pourquoi enfin ne vouloir pas pro-

firer des découverres utiles faites dans les différens climats ? Un réglement III. PART. en est-il moins bon, parce qu'il n'est tablissement pas notre ouvrage? Est-ce un motif de la Royau-pour ne pas se l'approprier, quand on té chez les Hébreux, jusvoit les avantages qui peuvent en ré-qu'à leur re-fulter? Ensin l'attention à maintenir captivité. les anciennes loix & le respect pour les anciens usages, ne doit pas s'étendre jusqu'aux objets qui sont pure-. ment du ressort de l'esprit & de l'imagination. Les sciences & les arts ne se persectionnent que par le tems. Chaque jour on acquiert de nouvelles 1 umieres, chaque jour les vues s'étendent & se rectifient. L'expérience fait reconnoître l'abus & l'erreur des anciennes pratiques. Il est alors de la bonne politique de réformer les usages vicieux, de chercher de meilleures méthodes, & de les substituer aux anciennes. C'est néanmoins ce qu'on ne pouvoit faire en Egypte. Il falloit constamment s'en tenir aux usages primitifs. Il n'étoit permis en aucune occasion de s'en écarter : les loix le défendoient expressément .

C'est par l'effet de cette saçon de penser vicieuse que, généralement

Plato. Diod. Porphyr. locis fupra cit.

parlant, les peuples de l'Orient n'ont III. PART. fait aucun progrès dans quelque genre que ce soit. Ils n'ont tiré aucun parti, Depuis l'établissement de la Royau- aucun avantage de leur commerce fréte chez les Hébreux, jus quent avec les nations de l'Europe. qu'à leur re-Constamment bornés & attachés à tour de la leurs anciens usages, ils sont aujourcaptivité. d'hui les mêmes qu'ils étoient il y a 2000 ans. Je crois en trouver la raison dans ce que j'ai dit précédemment sur l'établissement des professions héréditaires dans les familles. droit, si on laissoit introduire de nou-

fances.

Malgré les défauts que nous venons de relever dans la politique des Egyptiens, il faut cependant rendre justice à ces peuples, & convenir que ces imperfections sont rachetées par quantité de maximes excellentes & de principes admirables, dignes, en un mot, de nous faire concevoir à bien des égards, une idée avantageuse de leurs législateurs.

veaux arts, créer de nouvelles castes, & voir périr de misere celles qui étoient dépositaires des anciennes connois-

Les Egyptiens ont certainement connu plusieurs des véritables maximes du gouvernement. Cette nation

grave & férieuse comprit d'abord que = le vrai but de la politique doit être de III. PART. rendre les peuples heureux, & qu'ils Depuis l'éne peuvent l'être qu'autant qu'on leur de la Royaus inspire des sentimens de vertu & de té chez les reconnoissance. C'est dans cette yûe qu'à leur reque le législateur voulut que les ci-tour de la captivités toyens se respectassent beaucoup, que chacun sentît à chaque instant ce qu'il devoit aux autres. De-là ces loix séveres contre le meurtre, l'adultere, le viol; & tous ces réglemens inventés & établis pour mettre les citoyens à la garde les uns des autres. De-là. ce respect infini qu'on avoit pour les vieillards. Les jeunes gens étoient obligés de se lever devant eux, & de leur céder par-tout la premiere place b. Le législateur avoit donné enfin aux régles de la civilité la plus grande extension . C'étoient autant de liens civils & politiques, imaginés pour contenir le peuple, & maintenir la paix & le bon ordre entre les citoyens; c'étoient autant de moyens propres à inspirer la douceur, & capables d'entretenir l'union, en banissant tous les

<sup>\*</sup> Voyez la prem. Part. L. I. art. 2.

b Herod. 1. 2. n. 80.

<sup>·</sup> Ibid.

vices qui partent d'un caractere dut, & groffier.

Depuis l'érablissement

MIC. PART.

tour de la captivité.

De ce même principe sont émanées de la Royau-les loix fur la sépulture des morts, l'ure chez les Hébreux, just fage de les embaumer, de les dépoqu'à leur re- ser dans des sépulchres magnifiques, & de regarder le cadavre d'un pere comme le gage le plus sûr qu'un débiteur pût donner à son créancier 2. Toutes ces institutions entretenoient l'amour & la vénération pour les parens. Il étoit impossible qu'on eut tant de respect pour les peres après leur mort, fans être porté à avoir pour eux les plus grands égards pendant qu'ils vivoient. La gloire qu'on a donnée aux Egyptiens d'être les plus reconnoissans de tous les hommes b, montre la justesse des mesures que le législateur avoit employées pour graver cette vertu dans le cœur de fes peuples.

Quelles louanges enfin ne méritent pas les Egyptiens sur ce jugement rigoureux qu'on faisoit subir à la mémoire des morts, & fur l'examen qu'on faisoit de leur vie, pour décider s'ils méritoient les honneurs de la sé-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suprd. p. 28.

Diod. 1. 1. p. 101.

. L. 170

ctere dut.

émanées

orts l'u-

es dépo-

nifiques;

un pere

'un dé-

ncier 4

enoient

les pa-

après

avoir

pen-

qu'on e les

om- i ures our de

ent

on eût

pulture! L'audience se tenoit en public. C'étoit le peuple qui décidoit, His. Part. Depuis l'étoit dans ces occasions de juge plus de la Royau-té chez les pour compétent. Ce moyen étoit excellent Hébreux, jusque devoir, les Rois même ne pouvant s'y soustraire. L'Histoire ne présente point de coutume plus sage & plus politique: coutume qui devoit inspirerer aux citoyens les plus grands sentimens d'honneur & de vertu. De pareilles maximes ont toujours été le fondement des Empires que nous savoir subsissée le plus glorieusement.

\* Diod. 1. 1. p. 84. 103.



MIC. PART.

Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la captivité.

### CHAPITRE V.

#### La Grece.

'A 1 déja indiqué dans le volume J précédent une partie des révolutions que la Grece a éprouvées au commencement des fiecles qui nous occupent présentement. On y a vu que le retour des Héraclides dans le Péloponnese avoit fait entiérement changer de face aux différentes principautés de cette partie de l'Europe 2. On se souvient aussi que vers le même tems Thébes & Athénes changerent la forme de leur gouvernement, qui devint Républicain, de Monarchique qu'il avoit été jusqu'alors b. Il y eut encore d'autres mouvemens dans la Grece. Quelques-uns des royaumes qui s'étoient formés originairement s'éteignirent. Il s'en éleva de nouveaux. Plusieurs villes, à l'exemple de Thébes & d'Athénes, s'érigerent aussi en républiques c. L'his-

Voyez la 2º. Partie. L. I. c. 3. art. 6.

b Ibid.

<sup>·</sup> Paufan. 1. 1. c. 43. p. 103.

r. L. I.

V.

le volume

es révoluuvées au qui nous n y a vu es dans le . tiérement ites prin-Europe". s le mêchangenement, 1 Monar-'alors". vemens ns des origieleva à l'es, s'é-

L'hif-

#### Du Gouvernement. L. I. 57

toire de tous ces différens Etats n'est =

pas également intéressante.

Depuis l'é-

On peut assurer qu'il n'y a que celle tablissement d'Athénes & de Lacédémone qu'il de la Royausoit important de connoître. Ces deux té chez les villes, par l'ascendant & la supériorité qu'a leur requ'elles acquirent dans la Grece, don- captivité. nerent le mouvement, & si l'on peut le dire, le ton à toute la nation : Athénes & Lacédémone ont présidé à tous les événemens auxquels les Grecs ont eu part : ainsi en étudiant avec soin l'histoire de ces deux villes, on peut connoître parfaitement le caractère. le génie & la politique des Grecs. Je ne m'attacherai donc qu'à exposer les principes du gouvernement d'Athénes & de Lacédémone, à en examiner

#### ARTICLE PREMIER.

la forme, & à faire sentir les différen-

ces qu'il y avoit entre les maximes qui

guidoient ces deux républiques.

#### Athénes.

UOIQUE les Athéniens aient été, comme tous les autres Etats de la Grece, originairement gouvernés par des Rois, jamais peuple n'a eu

MIIC. PART. Depuis l'érabliffement té chez les Hébreux, justour, de la captivité.

plus de penchant pour la Démocratie. Le pouvoir de leurs Rois, restraint presque au commandement des arde la Royau- mées, disparoissoit pendant la paix 2. Plutarque observe que dans le dénomqu'à leur re- brement qu'Homere fait des forces de la Grece au siege de Troie, les Athéniens sont les seuls auxquels ce Poëte donne le nom de Peuple b. Cependant ils étoient encore soumis à des Rois (1). Homere a voulu fans doute par cette distinction, faire connoître le penchant que les Athéniens avoien pour la Démocratie, & donner à entendre que la principale autorité résidoit dans le peuple. Le différend qui; à la mort de Codrus, s'éleva entre ses enfans, fournit aux Athéniens; ennuyés du gouvernement Monarchia que, un prétexte pour l'abolir.

Codrus, ce prince qui se sacrissa si généreusement pour son peuple, avoit laissé deux enfans, Médon & Nilée . Médon étoit l'aîné, & devoit en cette qualité succéder à la couronne; mais Nilée s'y opposa, sous prétexte que

Voyez la feconde Part. L. I. art. 7. b Iliad. 1. 2. v. 54. = Plut, in Thef. p. 11, D.

<sup>(2)</sup> Ils avoient alors: pour Roi Mnesthée qui avoit enlevé la couronne à Thésée.

Pauf. 1. 7. c. 2. inite

Médon étant boiteux, une pareille difformité dégradoit la majesté du III. PART. trône a. Les Athéniens remirent la Depuis l'établissement décision de ce différend à l'oracle de de la Royau-té chez les Delphes. La Pythie prononça en fa-Hébreux, justeur de Médon, & lui adjugea la qu'a leur restour de la captivité.

Cette décission qui confirmoit le droit de Médon, auroit dû lever tous les obstacles; mais ou le peuple n'y eut point d'égard, ou, ce qui est plus vraisemblable, la réponse de l'oracle renfermoit quelque sens ambigu que les Athéniens interpréterent selon la disposition où ils étoient d'abolir la royauté. Quoi qu'il en soit, ils prirent de-là occasion de changer la forme de leur gouvernement, & de supprimer l'autorité royale. Jupiter fur déclaré seul monarque d'Athénes d. On choisit pour gouverner l'Etat, des Magistrats auxquels on donna le nom d'Archontes. Médon n'eut d'autre avantage que d'être honoré de cette dignité. Les premiers Archontes furent perpétuels. Celui qui étois

te

<sup>\*</sup> Pauf. 1. 7. c. 2. inite

b Ibid.

Voyez Marsh. p. 340.

= revêtu de cette charge, la gardoit

III. PART: pendant toute sa vie a.

Depuls l'é, de la Royau-nement subsissant pendant 331. ans. té chez les Mais l'archontat perpétuel parut au du'à leur re-peuple d'Athènes; amateur excessif au d'une liberté sans bornes, une image trop vive de la royauté. Résolus d'en abolir jusqu'à l'ombre même, les Athèniens réduisirent l'exercice de l'archontat à dix années b.

Ge retranchement ne les tranquillisa pas encore. La jalousie & l'inquiétude naturelle des Athéniens leur sit trouver trop long & trop dangereux cet espace de dix années. Dans la vûe de ressaisir plus souvent l'autorité qu'il ne consioit qu'à regret à ses Magistrats, ce peuple ombrageux jugea à propos d'abréger le tems de leurs sonctions, & il réduisit ensinl'archontat à une année seulement d'exercice.

Ces révolutions exposerent Athénes aux plus grands malheurs. Une puissance aussi limitée que celle des Archontes, n'étoit pas capable de

Marsh. p. 340.

Ibid.

<sup>.</sup> Ibid.

contenir des esprits remuans, devenus jaloux à l'excès de la liberté & IIIe. PART. de l'indépendance. Les factions & Depuis l'éles querelles renaissoient chaque jour: de la Royauté chez les on ne s'accordoit sur rien a. Il seroit Hébreux, jusbien difficile de marquer exactement qu'à leur requelle a été jusqu'à Solon la forme du captivité. gouvernement d'Athénes. Les Auteurs anciens ne se sont point expliqués précisément sur ce sujet. On ne trouve rien dans leurs écrits qui puisse nous en éclaircir. Il y a bien de l'apparence que pour la police & la manutention de l'Etat, on suivit la plupart des loix par lesquelles Athénes étoit gouvernée dans le tems qu'elle étoit soumise à ses Rois b.

La situation où se trouvoit Athénes, auroit à la fin entraîné sa ruine totale. Les malheurs instruisent. Les Athéniens sentirent que l'Etat ne pouvoit plus subsister au milieu des troubles & des dissensions qui le déchiroient. On songea donc à mettre un frein à cet esprit d'indépendance qui régnoit parmi tous les citoyens. On jetta pour cet important ouvrage les yeux sur Dracon, personnage il-

<sup>\*</sup> Plut. in Sol. p. 84. 85.

Voyez Pauf. 1. 4. c. 5. fub fine

III. PART. tablissement té chez les tour de la captivité.

lustre, d'une sagesse & d'une probité, reconnues, & très-instruit des loix Depuis l'é-ablissement divines & humaines a. On lui confia de la Royau-l'autorité nécessaire pour réformer l'E-Hebreux, juf. tat, & publier des loix qui remédiafqu'à leur re- sent aux abus dont il étoit tems d'arrêter le cours. Comme le nom de Dracon se lit dans la liste des Archontes, on peut croire que ce fut durant sa magistrature, qu'il entreprit

de réformer la République.

On ne voit point qu'avant Dracon Athénes ait eu un corps de loix rédigées par écrit b. Il pouvoit à la vérité y avoir quelques loix écrites°, mais on n'avoit point encore recueilli ces loix, & formé de leur compilation une espece de code. La jurisprucence étoit si incertaine, que presque tous les jugemens étoient arbitraires. On n'avoit pas même spécifié quelles actions étoient criminelles, & quels châtimens devoient être infligés à ceux qui les commettoient d. Dracon peut donc être regardé comme le premier législateur d'Athénes .

pion. 1. 2. c. 6.

A.Gellius. 1. 1.c. 18. | fur une colonne de pierb Joseph advers. Ap- re. In Nearam.p. 673.c. d Voyez la feconde on. 1. 2. c. o. Démosthene parle Part. L. L. art. 8. d'une loi de Théfée écrite | . A. Gell. I. 1. c. 18.

Il étoit d'un caractere dur & austere. -Il outra la sévérité, & ne mettant III. PART. point de distinction entre les délits, il Depuis l'épunit de mort la plus légere faute de la Royaucomme le plus énorme forfait 2. Dra-té chez les Hébreux, jufcon renouvella aussi la loi qui ordon-qu'à leur renoit de faire le procès aux choses tour de la inanimées, quand elles avoient occasionné la mort de quelqu'un b. Interrogé pourquoi il avoit décerné la peine capitale pour toutes sortes de fautes; c'est, répondit-il, que les plus petites. me paroissent dignes de mort, & que je n'ai pu trouver d'autre punition pour les plus grandes . Herodicus disoit des loix de Dracon, qu'elles paroissoient être moins l'ouvrage d'un homme que d'un dragon, par allusion au nom de ce législateur d. Démade, fameux orateur, les avoit bien. caractérifées, en difant qu'elles n'avoient pas été écrites avec de l'encre, mais avec du sang . Aristote ne paroît pas en avoir fait grand cas, puifqu'il dit qu'elles n'avoient rien de remarquable que leur cruauté f.

Plut. in Soi. p. 87.

E.

b Ibid.
lbid.
Arift. Rhet. 1. 2.

c. 23. p. 579. B.

c Plut. loco suprà cito
f Polit. 1. 2. c. 12.

p. 337. C.

Il ne reste plus des loix de Dracon III. PART. que quelques fragmens épars dans dif-Depuis l'é-férens auteurs <sup>a</sup>. On ne voit pas que de la Royau-ce législateur ait rien changé à la te chez les Hébreux, just forme du gouvernement b. Il forma té chez les qu'à leur re- seulement une nouvelle compagnie tour de la appellée les Ephêtes °. Ce tribunal captivité. composé de cinquante-un Juges choisis parmi tout ce qu'il y avoit de plus distingué dans l'État, devint le premier tribunal d'Athénes. On y appelloit des décisions de toutes les autres juridictions. Lui seul jugeoit en dernier ressort. Ce grand éclat des Ephêtes ne fut pas de longue durée. L'Aréopage humilié par Dracon, reprit fous Solon fon ancienne Iplen-

deur.

Les loix de Dracon étoient trop violentes, pour qu'elles pussent subsister long-tems. Si on eût tenu exactement la main à leur éxécution, la loi auroit bientôt détruit plus de citoyens que n'auroient pû faire les sléaux du Ciel, ou l'épée de l'ennemi. On fut donc obligé d'en adoucir la rigueur; & l'extrême sévérité de ces

Thef. Gr. antiq. 5.5.

Thef. Gr. antiq. 5.5.

Thef. Gr. antiq. 6.5.

Thef. Gr. antiq. 6.5.

. L.I.

Pracon

dans dif-

pas que

ré à la

l forma ·

n*pagn*ie ribunal

es choi-

le plus

e pre-

y ap-

s au-

it en

len-

op

loix conduisit à un excès contraire, la = licence & l'impunité. Les factions & IIIe. PART. les divisions recommencerent plus fortement que jamais. On retomba dans de la Royaules premiers troubles. La République té chez les se divisa en autant de partis qu'il y qu'à leur re-avoit de différentes sortes d'habitans captivité. dans l'Attique a. On étoit prêt à en venir aux plus fâcheuses extrêmités. Dans ce péril, on eut recours à Solon, à qui ses rares qualités, & particuliérement sa grande douceur, avoient acquis l'affection & la vénération de toute la ville b. On le pressa de travailler à faire cesser les différends, en prenant connoissance des affaires publiques.

Solon balança long-tems à fe charger d'une commission si difficile. Ensin il sut élu Archonte, sans qu'on eût recours au sort comme dans les autres élections d; & d'un consentement unanime on le nomma arbitre souverain, & légissateur d'Athènes.

Dépositaire de l'autorité absolue, & maître du cœur de ses concitoyens, Solon s'appliqua fortement à résor-

<sup>\*</sup> Plut. in Sol. p. 85. | 8. c. 10. |
b Plut. lbid. | Herod. 1. 1. n. 29. |
C Plut. in Sol. p. 85. | Plut. p. 87. E. |

IIIe. PART. Depuis l'établissement té chez les tour de la captivité.

mer le gouvernement d'Athénes. II se conduisit avec toute la fermeté & la prudence qu'on peut désirer dans de la Royau- un homme d'Etat. Quoiqu'il connût Hébreux, just parfaitement toute la grandeur du mal, qu'a leur re- il ne jugea cependant pas à propos de corriger certains abus qui lui parurent plus forts que les remedes. Il n'entreprit de changemens que ceux qu'il crut pouvoir faire goûter aux Athéniens par la voie de la raison, ou les forcer d'accepter par le poids de l'autorité, mêlant sagement, comme il le disoit lui-même, la force avec la douceur. Aussi quelqu'un lui ayant demandé si les loix qu'il avoit données aux Athéniens étoient les meilleures qu'on pût leur prescrire: Oui, dit-il, les meilleures qu'ils fussent capables de recevoir a.

Solon commença par casser toutes les loix de Dracon, excepté celles qui concernoient les meurtriers b. Il procéda ensuite à la police de l'Etat, c'est-à-dire à la distribution des charges, des dignités & des magistratures. Il les laissa toutes entre les mains des riches, qu'il distribua en trois diffé-

Plut. in Sol. p. 86. C.

Elian. Var. hift. 1. 8. c. 10. = Plut. p. 87. E.

rentes classes, relativement à la dissérence de leurs facultés. Ceux dont le IIIe. Part.
revenu montoit annuellement à cinq tablissement cents mesures, tant en grains qu'en de la Royauté chez les fruits secs & en boissons, composoient Hébreux, jula premiere classe. On plaça dans la qu'à leur retour de la seconde les citoyens qui en avoient captivitée. trois cents, & pouvoient entrerenir un cheval en tems de guerre. On mit dans la troisseme ceux qui n'en avoient que deux cents a. La quatrieme & dernière classe comprenoit tous les mercenaires, & gens vivans de leur travail b.

Les citoyens de cette classe n'étoient jamais admis aux charges. Solon leur donna seulement le droit d'opiner dans les assemblées publiques.
Ce privilege, qui au commencement
parut peu de chose, devint par la suite
très-considérable, & rendit le peuple
maître absolu des affaires, attendu
que la plûpart des procès & des dissérends retournoient toujours au peuple,
devant lequel on pouvoit appeller de
tous les jugemens des Magistrats.
D'ailleurs, comme les loix de Solon
avoient le désaut d'être écrites avec

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arift. Polit. 1. 2. c. 12. b Plut. p. 87. E.

IIIe. PART. Depuis l'établissement de la Royauté chèz les Hébreux, jufqu'à leur retour de la captivité,

beaucoup d'obscurité, il falloit à chaque instant les interpréter; & il n'y avoit que les assemblées publiques qui pussent décider du sens qu'on devoit leur donner . C'étoit aussi dans ces assemblées que se décidoient les plus grandes affaires de l'Etat, telles que la paix, la guerre, les traités, l'arrangement des finances, &c.

La constitution du gouvernement d'Athénes étoit donc purement Démocratique; c'est-à-dire que toute l'autorité étoit entre les mains du peuple b. Il paroît que Solon sentit les inconvéniens du pouvoir excessif qu'il avoit confié à la multitude. Il songea donc à lui donner un frein, & dans cette vûe il choisit dans chaque tribu cent personnes de mérite, dont il composa un nouveau conseil appellé le Sénat. Comme il n'y avoit encore du tems de ce législateur que quatre Tribus, le nombre des sénateurs fut de 400. Le peuple ne pouvoit statuer que sur ce qui avoit été vû & proposé par le Sénat . Les sénateurs ne s'assem bloient point, qu'on n'eût auparavant

<sup>2</sup> Arist. Plut. locis | 519. = Demosth. in cit. Nezram. p. 875. C. b Plato in Menex. p. | c Plut. p. 88. D.

affiché le sujet sur lequel ils avoient à = déliberer . Après que l'affaire avoit III. PART. été examinée, on lisoit au peuple l'a- Depuis l'évis qui avoit été formé dans le fénat. de la Royau-Ceux qui vouloient parler, montoient té chez les alors fur la tribune aux harangues. qu'à leur re-Quand il s'agissoit ensuite d'opiner, captivité. le crieur public commençoit par appeller à haute voix les citoyens qui avoient passé l'âge de cinquante ans b, & en continuant jusqu'à ceux qui en avoient trente; car il falloit être parvenu à cet âge pour avoir droit de suffrage dans les assemblées publiques. On décidoit préalablement si l'affaire seroit mise en délibération. Le peuple en effet étoit le maître de rejetter purement & simplement le décret du sénat, ou d'en ordonner l'exécution après l'avoir examiné. C'est à ce sujet qu'Anacharsis disoit un jour à Solon: » J'admire que chez vous les sa-» ges n'aient que le droit de délibérer, • & que celui de décider soit réservé paux fous d. w

Un des premiers soins de Solon avoit été de rétablir l'autorité de l'Aréopage

Voyer Sigon, de

<sup>\*</sup> Potteri Archeol. 1. Rep. Athen. 1. 2. c. 34.
1. c. 26. p. 122.

\* Plut. t. 2. p. 784. C. 81. B.

MII. PART.

Depuis l'établissement cour de la saptivité.

abaissé par Dracon. Il déféra à cetre auguste compagnie l'inspection générale sur tout l'Etat, & le soin de faire de la Royau- observer les loix dont il la rendit dé-Hébreux, just positaire 2. Je n'entrerai au surplus qu'à leur re- dans aucun détail sur les réglemens civils faits par ce législateur. Ils sont affez connus. On sait l'hommage que les Romains ont rendu aux loix de Solon, dont quelques-unes subsistent encore aujourd'hui, puisqu'elles ont été le fondement de la jurisprudence Romaine adoptée par presque toute l'Europe. Il paroît que Solon en avoit emprunté plusieurs des Egyptiens b. On les fit graver fur des rouleaux de bois enchâssés dans des cadres, de maniere qu'ils pussent tour-

> Plut. p. 88. F. Achen. l. 4. c. 19. p. 168. b Solon fententiis adjutus Ægypti sacerdotum, latis justo moderamine legibus, Romano quoque Juri maximum addidit firmamentum. Amm. Marcell. l. 22. c. 16. p. 346.

Il est vrai que, suivant Hérodote, 1. I.n. 29. & Plut. p. 92, Solon ne fut en Egypte qu'après avoir publié ses loix; mais ou ce légissateur avois en connois- Marc. 1,22.c. 16.p. 346.

sance des loix d'Egypte avant fon voyage, ou il ajoura à ces loix, & les corrigea d'après les lumieres qu'il avoit acquises en Egypte: car il est certain, d'après le témoignage même d'Hérodote, de Diodore & d'Ammien Marcellin , que Solon avoit emprunté plusieurs loix des Egyptiens. Voyez Hérod. 1. 2. n. 177, Diod. 1. I. p. 88. 90. Amm.

# DU GOUVERNEMENT. L. I. 71

ner à volonté<sup>2</sup>. Ces monumens furent = d'abord déposés dans la citadelle, & Ille. PART. Depuis l'éensuite dans le Prytanée, afin que tablissement tout le monde fût à portée de les con-de la Royau-té chez les fulter b. Quelques-uns de ces cadres Hébreux, jusde ces rouleaux subsistoient encore qu'à leur redu tems de Plutarque. captivité. 🦦

Exposer la constitution du gouvernement d'Athénes, c'est en faire connoître les défauts. Tout Etat où le peuple juge & décide, est essentiellement vicieux. Comment, en effet, pouvoir discuter les affaires devant des assemblées si nombreuses? comment même s'y faire entendre? On peut juger de la multitude d'auditeurs qui composoient les assemblées à Athènes, par la quantité de suffrages que la loi exigeoit, lorsqu'il étoit question de bannir quelqu'un par l'Ostracisme, ou d'adopter un étranger. Il falloit dans l'un & l'autre cas au moins fix mille voix d. Quels troubles d'ailleurs ne devoient pas occasionner le partage & la diversité de

8 123

cquir rileft

le te-

dore & cellia,

ic em-

loix des

vez Hé-

o. Aum.

5.p. 340.

Plut, t. I. p. 92. B. t. 2. p. 79. A. Gel-Atm, t. I. p. 240. in Kuplus, t. 2. p. 400. b Poll. 1. 8. c. 10. Segm. 138.

e Flut. fuprà. d Demofth. in Nezlius 1. 2. c. 12. Suid. in | ram. r. 875. E. = Pollux 1.8. c. 5. Scgm. 20. = Plut. in Aristide p. 322, F.

fentimens, d'intérêts & de vûes par-III. PART. ticulieres?

Depuis l'écabliffement cour de la aprivité.

Solon, pour me servir de l'expres-, de la Royau-sion de Plutarque, avoit cru que le te chez les Hébreux, just gouvernement d'Athénes, affermi & qu'i leur se arrêté par l'aréopage & par le sénat des quatre cents, comme par deux ancres fermes & inébranlables cesseroit de s'agiter & de se tourmenter . Le succès ne répondit point à son attente. Jamais Etat ne fut plus agité & livré à de plus cruelles dissensions. On n'en doit attribuer la cause qu'à la trop grande autorité dont le peuple jouissoit. » La témérité & la li-» cence des assemblées populaires ont » perdu les républiques de la Grece, » dit Cicéron b. » J'ajoute, & particuliérement celle d'Athénes.

Solon avoit bien prévû l'abus que le peuple feroit du pouvoir qu'il lui avoit confié: aussi avoit-il imaginé un frein pour le contenir; mais ce frein n'étoit pas suffisant. L'aréopage n'avoit aucune part au gouvernement, & le sénat dépendant lui-même du peuple, ne pouvoit réparer une confcitution d'Etat essentiellement mau-

<sup>\*</sup> In Sol. p. 88. E. Pro Flacco n. 7. C. s. p. 244.

raise & désectueuse. Il y avoit même un vice radical dans la constitution de ce sénat sormé pour contenir tablissement le peuple. Il étoit trop nombreux. de la Royauté chez les Composé dans son origine de quatre Hébreux, jusquents personnes, il le sut ensuite de qu'à leur retour de la six cents. L'expérience a toujours fait captivité.

connoître que les têtes des plus grands hommes se rétrécissent lorsqu'elles sont assemblées, & que là où il y a le plus de sages, il y a aussi moins de sa-

gesse a.

age .

ent,

nau-

vaile

On n'envisage communément les Athéniens que du côté qui leur est favorable & avantageux. L'Histoire d'Athénes frappe & en impose par son éclat & par son brillant. Nous sommes éblouis par les batailles de Marathon & de Salamine, par la pompe des spectacles, par la magnificence & le goût des monumens publics, par cette foule d'hommes supérieurs en tous genres, qui rendront à jamais le nom d'Athénes précieux & mémorable. Cependant fi nous voulions examiner l'intérieur de cette république, quels tableaux affreux ne présenteroit-elle pasb? Nous verrions un

Lettres Persanes, Lettr. 106. Voyez Plate in Alcib. 1° p. 448. B. Tome V.

tour de la captivité.

Etat sans cesse en combustion, des III. PART. assemblées toujours tumultueuses, un Depuis l'é-tablissement peuple agité perpétuellement par les de la Royau-brigues & les factions, & livré à la te chez les Hébreux, jus- fougue du .plus vil harangueur, les qu'à leur re-citoyens les plus illustres persécutés, bannis, & continuellement exposés à la violence & à l'injustice a. La vertu étoit proscrite à Athénes, & les services qu'on rendoit à la patrie oubliés, & souvent même punis par la voie de Quel gouvernement l'Ostracisme. que celui où la vûe des citoyens qui avoient le mieux servi l'Etat, étoit odieuse & insupportable! Valere Maxime est bien fondé à s'écrier : » Heu-» reuse Athénes, d'avoir encore trou-» vé, après des traitemens si injustes, » des citoyens qui aimassent leur pa-» trie »! L'histoire de tous les autres peuples de la Grece ne fourniroit pas, à beaucoup près, autant d'exemples d'injustice & d'ingratitude envers les bienfaiteurs de l'État, qu'en présente la seule ville d'Athénes.

On ne peut nier cependant que la douceur, la générosité & même la grandeur d'ame ne fussent le caractere

b I. . c. 3.

a Voyez Plato in Alcib. 20. p. 454. 456.

général & dominant des Athéniens. On en pourroit citer mille exemples. IIIc. PART. Je n'en rapporterai point d'autre que tablissement la loi qui ordonnoit de remettre dans de la Royaufon chemin quiconque s'en étoit éga- té chez les Hébreux, jufré 2. Mais le peuple est toujours peu- qu'à leur reple. Par-tout il est léger, capricieux, captivité. injuste, cruel, & prêt à suivre les premieres impressions qu'on lui donne. Chaque Athénien en particulier étoit naturellement doux, affable, bienfaisant; mais dans les affemblées ce n'étoit plus le même homme . Aristophane représente le peuple d'Athénes sous l'emblême d'un vieillard trèssensé dans sa maison, mais qui dans les assemblées publiques tombe en enfance . La conduite inégale des Athéniens déplaisoit à leurs alliés, & à la fin les éloigna totalement. Elle étoit encore plus insupportable aux Villes qui étoient dans leur dépendance. Îls les traitoient avec la derniere duretéd. Il falloit effuyer les bisarreries d'un peuple flaté & séduit

Depuis l'été chez les

<sup>\*</sup> Cicero , de Offic. 1. ] 3. n. 13. b Voyez Plat. de Leg. 1. 3. = Xenophon, de Rep. Athen. = Polyb.

hist. 1. 2. c. 19. 1. 3. c. 18. 1. 5. c. 13. c In Equit. act. 2.

fcen. 2. d Voy. Cafaubon in 1. 6. c. 8. = Elian. var. Athen. p. 114. 175.

His. Part. qu'a leur re- courtisans. tour de la

captivité.

fans cesse par ses orateurs; c'est-à-dire, selon Platon, quelque chose de plus Depuis l'é-tablissement dangereux & de plus terrible que les de la Royau- caprices d'un Prince gâté par la flate chez les Hébreux, just terie & les vils hommages de foibles

# ARTICLE II.

# Lacédémone.

N a vu dans la seconde Partie de cet ouvrage que 80 ans après la prise de Troye, les descendans d'Hercule s'étoient remis en possession du Péloponése. Ils marchoient alors sous la conduite de trois principaux chefs, Aristodême, Téménès & Cresphonte. Ces conquérans partagerent entre eux les contrées dont ils venoient de se rendre maîtres. Téménès eut l'Argolide; la Messénie échut à Cresphonte. Aristodême étant mort durant le cours de cette expédition, ses deux fils Euristhêne & Proclès prirent sa place, & eurent en partage la Laconie 4.

Ces deux Princes ne jugerent point

A Supra 2º. Part. L. I. c, 3. art. 6.

à propos de diviser le domaine qui leur étoit adjugé. Ils ne régnerent IIIc. PARTE point non plus alternativement, com- Depuis Péme autrefois Etéocle & Polinice de la Royanétoient convenus de le faire à Thébes; té chez les mais soit en vertu des ordres de leur qu'à leur repere, soit par quelque autre motif captivité. que nous ignorons, ils gouvernerent conjointement & avec une égale autorité, l'un & l'autre portant le titre de roi de Lacédémone, & étant reconnu en cette qualité. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que ces deux freres avoient l'un pour l'autre l'antipathie la plus forte. Ils ne s'accorderent jamais; & toute leur vie se passa dans des discordes continuelles: leurs descendans même hériterent de cette funeste mésintelligence : car cette forme de gouvernement ne finit point en leur personne. Le sceptre demeura conjointement dans ces deux branches qui subsisterent environ 900 ans, pendant lesquels elles ont donné sans interruption des rois à Sparte de pere en fils. On en compte trente dans la ligne d'Euristhêne, & vingtfept dans celle de Proclès. Ces deux

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Herod. 1. 6. n. 52. = Paus. 1. 3. c. 1. p. 205. 206. <sup>a</sup>

IIIc. PART. Depuis l'établiffement Hébreux, just nation. të chez les qu'a leur retour de la

captivité.

familles s'éteignirent à-peu-près dans le même tems: singularités remarquables, & dont je ne crois point qu'on de la Royau- trouve d'exemple chez aucune autre

> La révolution qui enleva le sceptre aux descendans de Pélops, pour le remettre entre les mains des Héraclides, avoit fait éprouver au Péloponése toutes les horreurs de la guerre. Les habitans chassés de leurs héritages, avoient été contraints de fuir, & de chercher un asile dans les. Provinces voisines 2. Le pays étoit resté désert. Le premier soin d'Euristhêne & de Proclès fut de songer aux moyens de repeupler la Laconie. Pour y parvenir plus promptement, ils se déterminerent à recevoir tous les étrangers qui viendroient s'y retirer pour quelque raison que ce pût être; & afin de les fixer, ils leur accorderent les droits & les privileges de naturels & de citoyens b.

Les deux Rois diviserent ensuite toute la Laconie en fix parties. choisirent Sparte pour leur capitale, & y établirent leur séjour. C'est de-

a Suprd 2°. Part. L. I. c. 3. art. 6. b Strabo, 1. 8. p. 560. 561. 562.

là qu'ils envoyoient dans les villes de leur dépendance, des gouverneurs liste Part. Depuis l'épour faire connoître aux peuples leurs de la Royautie chez les quelles étoient alors les loix & les Hébreux, jufmaximes du gouvernement. Depuis qu'à leur recette époque, jusqu'à la réforme de captivité. Lycurgue, l'histoire de Sparte est fort obscure. Nous passerons ces tems de ténebres, pour venir au siècle de ce

fameux législateur.

Quoique la puissance royale fût établie & subsissat constamment dans les deux branches de la famille régnante, l'Etat-se ressentit à la sin des discordes que ce partage d'autorité ne pouvoit manquer d'occasionner. Les deux Rois formerent deux partis auxquels chacun s'attacha felon fon inclination particuliere, ou ses intérêts. Ces divisions intestines sorcerent les souverains de Sparte de chercher à l'envi l'un de l'autre, les moyens de gagner l'affection de leurs sujets. Ils eurent recours à des complaisances qui insensiblement devinrent très-préjudiciables au maintien & à la tranquillité de l'Etat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ariff. Polit. 1. 2. c. 9. p. 329. E. = Strabo, p. 560.

zabliffement tour de la captivité.

Eurypont ou Eurithion, petit fils de Proclès, fut le premier qui, pour Depuis l'é-plaire au peuple, relâcha un peu de de la Royau-l'autorité absolue dont les rois de te chez les Hébreux, juf- Sparte avoient toujours joui: condesqu'à leur re-cendance qui produisit une horrible confusion & une licence effrénée; source d'une infinité de maux dont l'Etat se trouva long-tems affligé. Le peuple, au lieu de se rendre plus traitable, n'en devint que plus insolent. La liberté dégénéra en indépendance. Les Rois n'eurent plus d'autorité. On osa même attenter à leur personne sacrée. Eunome, pere de Lycurgue, perdit la vie dans une sédition a. Au milieu de ces troubles & de l'anarchie. parut Lycurgue, dont la prudence & la fermeté firent totalement changer de face au gouvernement de Lacédémone.

Ce fameux législateur auroit pû facilement monter sur le trône après la mort de son frere aîné, qui n'avoit point laissé d'enfant mâle: il régna même pendant quelques mois. Mais ayant appris que la Reine sa bellesœur étoit enceinte, il déclara que la couronne appartenoit à l'enfant qui

a Plut. in Lycurg. p. 40.

naîtroit, si c'étoit un fils. Il tint parole, & la Reine ayant accouché d'un III<sup>e</sup>. PART.
prince, Lycurgue le déclara Roi, & Depuis l'établissement
dès ce moment se démit du pouvoir de la Royauté chez les
Hébreux, jus-

Une conduite si généreuse n'appaisa qu'à leur repas les soupçons, que quelques enne-captivité.
mis de Lycurgue avoient voulu répandre sur la droiture de ses intentions. Pour les calmer & les dissiper
entiérement, ce grand homme se condamna à un exil volontaire. Il entreprit plusieurs voyages, dans la vûe
de consulter les personnes les plus habiles & les plus expérimentées dans
l'art de gouverner. Il alla d'abord en
Crète; il passa ensuite dans l'Asie, &
se rendit ensin en Egypte, le séjour
alors des sciences & de la politique.

Lycurgue n'avoit gouverné l'Etat que trois mois; mais c'en avoit été assez pour faire connoître tout ce dont il étoit capable. Ses vertus lui avoient attiré l'estime & la vénération de tous ses concitoyens. Son absence en sit encore mieux sentir le prix. Les défordres s'étoient tellement augmentés

a Plut. in Lycurge p. 40. 41.

b Plut. p. 41. 42.

à Sparte, que tout l'Etat députa vers III<sup>e</sup>. Part. lui plusieurs sois, pour le presser de Depuis l'étrevenir a. Cette disposition des esprits de la Royau-détermina Lycurgue à rentrer dans té chez les Hébreux, jus- sa patrie. Il résolut aussi-tôt de chanqu'à leur re-ger la forme du Gouvernement, pertour de la captivité. sudé que l'établissement de quelques loix particulieres n'apporteroit aucun soulagement aux maux qu'on vouloit guérir b.

Avant que d'exécuter son dessein, il alla consulter à Delphes Apollon sur l'entreprise qu'il méditoit. Le Dieu l'approuva, il en reçut la réponse la plus favorable. La prêtresse l'appella l'ami des Dieux, s'écriant qu'elle ne savoit pas même si elle ne devoit pas le regarder comme une divinité, plutôt que comme un simple mortel. Elle assure ensuite Lycurgue qu'Apollon avoit exaucé sa priere, & qu'il formeroit l'Etat le plus excellent qui eût jamais été.

On conçoit aisément quelle autorité & quel crédit une pareille réponse acquit à Lycurgue, & combien elle applanit de difficultés. De retour à

Plut. in Lycurg. p. 42;
b Ibid.

<sup>·</sup> Plut. P. 42.

Lacédémone, il commença par gagner les principaux de la ville, en leur fai-Ille. PART. Depuis l'éfant part de ses vûes. S'étant assuré le leur consentement, il les engagea de la Royau-à se rendre en armes dans la place té chez les publique, pour étonner & intimider qu'à leur receux qui voudroient s'opposer à ses captivité. projets . Il ne trouva point d'obsta-

cles, & fit ce qu'il voulut.

Je passerai sous silence le détail des établissemens & des ordonnances de Lycurgue. Je remarquerai seulement que ce législateur ne jugea pas à propos de coucher ses loix par écrit: il le désendit même très-expressément. Il vouloit les imprimer dans l'esprit & dans le cœur de ses concitoyens par la pratique & par l'usage ; & il y réussit. Observons encore que ce législateur ne voulut saire aucune loi civile.

Il seroit difficile au surplus de donner une idée juste & précise du gouvernement politique de Lacédémone. Platon lui-même convenoit qu'il n'étoit pas possible de le définir d. En esset, le gouvernement de Sparte n'étoit, à proprement parler, ni Monarchique,

Plut. in Lycurg. p.

<sup>4</sup> Ibid. p. 47.

f Id. Ibid.

d De Leg. 1.4.p.829.
D. = Voyez austi Arist.
Polit. 1.4. c. 9.

= ni Aristocratique, ni Démocratique. III. PART. Il étoit mixte, & participoit de toutes Depuis l'é-ces différentes especes de constitutions de la Royau-politiques.

té chez les

Il y avoit deux Rois à Sparte, mais Hébreux, jusqu'à leur re- leur pouvoir étoit très-foible & trèszour de la borné. Il ne paroît pas que leur vocaptivité. lonté influât beaucoup sur les affaires de l'Etat, ni qu'ils eussent un grand crédit dans les délibérations publiques a. Ils n'étoient, à proprement parler, que les premiers citoyens de l'Etat b; reconnoissant dans les Ephores & dans le peuple une autorité supérieure, à laquelle ils étoient obligés

> personne le plus grand respect & la plus grande considération . Le fénat, composé de vingt-huit membres électifs, jouissoit originairement d'une autorité fort étendue. Ce corps avoit été institué par Lycurgue,

> de rendre compte de leur conduite. Ils jouissoient cependant de grands privileges qui les distinguoient honorablement. On avoit aussi pour leur

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Voyez Thucyd. 1. 1. | 85. = Thucyd. 1. 5. n. n. 79. 85. 87. = Arift. | 60. 63. = Diod. 1. 12. Polit. 1. 3. c. 14. p. 533. = Plut. t. F. p. 806. F. Voyez Herod. 1. 6. d Herod. 1. 6. n. 56. n. 56. Herod. 1. 6. n. 82. | = Plut. t. 1. p. 804.

pour maintenir l'équilibre entre les rois & le peuple ; le fénat se ran-Upequis l'égeant du parti des rois quand le peu-tablisement ple vouloit se rendre trop puissant, de la Royau-té chez les prenant au contraire les intérets Hébreux, jusdu peuple lorsque les rois paroissoient qu'à leur revouloir trop entreprendre a. Les rois captivité. assistoient au sénat lorsqu'ils le jugeoient à propos. Ils y avoient le privilege du double suffrage b. Le sénat avoit seul le droit d'examiner les affaires, & de les proposer dans l'assemblée publique; mais quand il avoit donné son avis, le peuple étoit le maître de le rejetter ou de l'approuver. c. Les fénateurs, comme je l'ai déja dit, étoient électifs. C'étoit par voie de suffrages, & dans l'assemblée du peuple qu'on procédoit à ce choix important d.

Bientôt la puissance du sénat sembla trop forte & trop absolue. On résolut de lui donner un frein, en lui opposant l'autorité des Ephores. Ce sut environ 130 ans après Lycurgue, que cet établissement eut

<sup>\*</sup> Plut. t. I. p. 42. E.

b Herod. l. 6. n. 5.7.

= Thucydide prétend
que chaque Roi n'avoit
qu'une voix. l. I. n. 20.

\* Plut. in Lycurg. p.

43. B.

4 Arift. Polit. l. 2. c.

9.p.330. 331. = Justin.

1. 3. c. 3.

lieu (1). Les éphores étoient au nom-IIIc. PART. bre de cinq a, & ne demeuroient Depuis l'é-tablissement qu'une année en charge b. C'étoit le de la Royau-peuple qui les choisissoit, & souvent Hébreux, jus- ils étoient tirés parmi les gens de la qu'à leur re-plus basse condition c. Etablis pour tour de la défendre les droits de la nation contre captivité. les entreprises des rois & du sénat, ils avoient beaucoup de ressemblance. avec les Tribuns de Rome. Quoique leur magistrature ne passât pas les bornes d'une année, ils devinrent si puissans que toute l'autorité résida dans la suite entre leurs mains. Les éphores pouvoient casser les sénateurs, les faire mettre en prison, & même les punir de mort d. Les rois étoient obli-

gés de leur obéir à la troisieme sommation . Ils avoient droit de les condamner à l'amende & de les faire arrêter f. Lorsque les rois entroient au fénat, les éphores étoient dispensés de se lever pour eux . Les rois,

(1) Les Anciens ne | 5. p. 2570. nt point d'accord sur le CArift. Polit. 1. 2. c. font point d'accord sur le tems de l'institution des Ephores. Le plus grand nombre néanmoins en rapporte l'origine à Théopompe, qui régna 130 ans après Lycurgue.

Paus. 1. 3. c. 11. b Cragius apud Gro-

nov. Thef. Gr. antiq. t.

<sup>9.</sup> p. 330. A. d Xenoph.de Rep. Lac. e Plut. in Agid. & Cleom.p.800. E. - Corn. Nepos in Agefil. n. 4.

f Corn. Nepos in Paul. n. 3. & 5.

<sup>\*</sup> Xenoph. de Rep. Laced. fub fin.

au contraire, étoient obligés de leur rendre cette marque de respect ". Tous IIIe. PART. les mois on renouvelloit le serment rablissement de l'Etat, les éphores au nomide la de la Royaurépublique, & les rois en leur nom. Hébreux, jus-Les rois s'obligeoient & promettoient qu'à leur rede se conduire selon les loix & cou-captivitée tumes. Le serment que les éphores prêtoient au nom de la république, étoit qu'elle maintiendroit les rois tant qu'ils observeroient exactement leurs promesses b. Ces magistrats avoient même imaginé, pour contenir les rois, un moyen bien fingulier fondé sur l'ignorance & la superstition des peuples.

Tous les neuf ans les éphores choifissoient une nuit où le ciel sût trèsclair & très-ferein. Ils s'asseyoient en rase campagne, gardant un prosond silence, & les yeux attachés au ciel. S'ils voyoient une étoile tomber, c'està-dire, s'ils appercevoient une de ces exhalaisons lumineuses, qu'on voit souvent traverser le ciel, ils accusoient aussi-tôt les rois de s'être attiré le couroux des Dieux. Ils les suspendoient de leurs sonctions jusqu'à ce qu'il vînt

Plut. t. 2. p. 817. A. Xenoph. loco cit.

quelque ordre de l'oracle, qui ordon-

Depuis l'établissement

de la Royau-gés de veiller à la conduite des reité chez les

Hébreux, just nes b. Ils avoient enfin la garde du
qu'à leur re-trésor public c, & l'inspection génétour de la
saptivité. rale sur tout l'Etat d. Aristote blâme
avec raison l'établissement de ces magistrats c. Ils causerent les mêmes
désordres dans Sparte, que les tri-

buns du peuple à Rome.

Le peuple avoit aussi beaucoup d'autorité à Sparte, & beaucoup de part au gouvernement s. C'étoient les assemblées publiques qui décidoient seules des affaires de l'Etat s. Cétoit encore dans ces assemblées que se fai-soit l'élection des magistrats s.

Le gouvernement de Lacédémone, où l'autorité étoit partagée en cinq corps différens, deux rois, un fénat, cinq éphores & l'affemblée du peuple, est une espece de paradoxe politique. Il sembleroit que l'opposition

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plut. in Agid. & Cleom. p. 800. B.

<sup>b</sup> Plato in Alcib. 1°.

P. 441. A.

<sup>c</sup> Xenoph. de Rep. Laced. füb fin.

<sup>d</sup> Ælian. var. hist. 1.

2. c. 5.

<sup>\*</sup> Polit. 1. 2. c. 9. pa

f Plato de Leg. 1. 4. p. 829. D.

<sup>8</sup> Thucyd. 1. 1. n.79. 85. 87.

h Plut, in Lycurg. p. 43. B.

de toutes ces différentes puissances, qui se traversoient réciproquement, IIIe. PART. auroit dû être une source perpétuelle Depuis l'éde troubles & de dissensions intesti-de la Royau-nes. Cependant on ne trouve dans Hébreux, jusl'histoire aucun Etat qui ait été moins qu'à leur reagité que Sparte; & Polybe dit que captivité. de tous les peuples connus, il n'y en avoit point qui eût conservé plus long-tems sa liberté a. Ce ne fut certainement pas l'effet d'un gouvernement aussi désectueux dans sa constitution que l'étoit celui de Lacédémone. On n'en peut donc attribuer la cause qu'aux loix de Lycurgue. Tant qu'elles furent exactement obfervées, l'intérêt de l'Etat prévalut fur des considérations particulieres, & Sparte fit trembler tous ses voisins. Elle périt dès qu'elle s'en écarta.

On ne peut en effet disconvenir qu'il n'y est un grand sond de sagesse & de prudence dans les loix de Lycurgue. Elles ont fait l'admiration des plus sameux politiques de l'antiquité, & avec raison, quand on n'en jugeroit même que par l'événement. Mais on ne doit jamais perdre de vûe que ces réglemens ne pouvoient être

<sup>\*</sup> L. 6. C. 6. p. 491.

= bons que pour un Etat peu étendu; III. PART. & n'étoient réellement praticables que Depuis l'é-tablissement chez des peuples peu nombreux, tels dela Royau-que ceux dont la Grece étoit comté chez les te cnel les Hébreux, jus-posée. Du tems de Lycurgue, on qu'à leur re- ne comptoit dans Sparte que neuf tour de la mille habitans a, & trențe mille dans captivité. la campagne b. Dans un aussi petit Etat on peut élever & gouverner tout un peuple comme une seule famille. C'est d'après ce principe que je dirai avec Polybe, que la forme du gouvernement de Sparte suffit, tant que les Lacédémoniens ne songerent point à étendre les bornes de leur domination. Mais ce même gouvernement devint imparfait & défectueux, dès le moment que Sparte se laissa emporter à des vûes d'ambition, & con-

cut des projets d'agrandissement c.

<sup>\*</sup> Herod. 1. 7. n. 234. | p. 491. == Voyez aussi. | Plut. in Lycurg. p. | l'Esprit des Loix. l. 4. c. 7. | c. 7.

#### ARTICLE III.

# Des Colonies Grecques.

Depuis l'érablissement de la Royauté chez les Hébreus, jusà qu'à leur retour de la captivité.

IIIc. PART.

'ATTENTION que j'ai donnée à qu'à leur re-\_ l'histoire d'Athénes & de Lacé-captivitée démone, a été cause que je n'ai rien dit d'un événement qui ne doit cependant pas être oublié. Je parle de cette quantité de colonies qui, vers le commencement des siécles que nous parcourons, sortirent du sein de la Grece, & allerent former des établ. ssemens dans plusieurs parties de l'Asie & de l'Europe. J'ai indiqué dans le volume précédent la cause de toutes ces migrations. On y a vû quels avoient été l'effet & la suite de la révolution que la Grece éprouva. lorsque 80 ans environ après la prise de Troie, les Héraclides vinrent arracher le sceptre aux descendans de Pélops. Les plus renommées & les plus célebres de ces colonies ont été celles que les Ioniens, les Eoliens & les Doriens formerent dans l'Asie.

La guerre de Troie avoit donné occasion aux Grecs de prendre une connoissance assez exacte de l'Asse

mineure. Les Ioniens établis ancien-IH. PART. nement dans l'Attique, étoient passés Depuis l'é-tablissement ensuite dans le Péloponése. Ils y resde la Royau-terent tranquilles jusqu'au tems où té chez les re chez les Hébreux, just les Héraclides vinrent s'en remettre qu'à leur re- en possession. Les Achéens, chassés tout de la alors de la Laconie, se jetterent sur captivité. les Ioniens, & les contraignirent de fortir du Péloponése. Les Joniens se refugierent dans l'Attique a; mais s'étant multipliés au point que le pays ne pouvoit plus nourrir un si grand nombre d'habitans, Nilée, celui des

mene, &c. c.

Cette colonie avoit été précédée d'une autre migration qui n'est pas moins fameuse dans l'histoire. Ceux des Achéens qui descendoient d'Eolus, ayant été chassés de la Laconie par

enfans de Codrus que les Athéniens avoient rejetté b, se mit à leur tête, & les conduisit en Asse. Ils s'emparerent d'une contrée qui étoit alors bornée par la Carie & par la Lydie. C'est celle qui de leur nom sut depuis appellée Ionie. Ils y bâtirent douze villes, Ephese, Colophon, Clazo-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Voyez la feconde Part. L. I. c. 3. art. 6.

b Suprd. p. 58. & 59.

Marm. Arund. Ep.

<sup>a</sup> Voyez la feconde Paul. 1. 7. c. 2.

Init. = Ælian var. histo 1. 8. c. 5.

les Doriens rentrés dans le Péloponése avec les Héraclides, se virent III°. PART.
contraints de chercher de nouvelles Depuis l'éterres a. Ils se mirent sous la conduite de la Royaude Penthile, ce fils d'Oreste qui avoit té chicz les
été détrôné par les Héraclides. Après qu'à leur requelques courses, ils se fixerent dans captivité,
l'Asie mineure entre l'Ionie & la Mysie, & donnerent à cette contrée le
nom d'Eolide. Smyrne & plusieurs
autres villes doivent leur sondation
à cette colonie b.

La troisieme peuplade, qui vers le même temps passa de la Grece dans l'Asie, étoit composée de Doriens. Ils avoient accompagné les Héraclides dans leur expédition contre les Athéniens, sous le regne de Codrus. Les Héraclides y surent battus. Leur désaite néanmoins ne les empêcha pas de s'emparer de la Mégaride, & de la donner aux Doriens. Une partie de ce peuple demeura dans ce pays. Quelques-uns passerent en Crète. Mais le plus grand nombre s'établit dans cette partie de l'Asie mineure qui, de leur nom, a été appellée Doride. Ils y

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez la feconde | 872. = Vell, Paterc. le Part. L. l. c. 3. art. 6. b Strabp, l, 13. p. | 1. n. 2. 4.

Je ne dirai rien de plusieurs autres

= bâtirent Halicarnasse, Cnides & d'au-III. PART. tres villes. Ils se répandirent aussi Depuis l'é-dans les isles de Rhodes, de Cos,

de la Royau-&c a. té chez les

Hébreux, justour de la captivité.

qu'à leur re-colonies qui sortirent de la Grece vers le même tems. Je passerai donc sous filence ces établissemens considérables qu'on fait avoir été formés par les Grecs dans l'Italie b, dans la Sicilec. fur les bords du Pont-Euxin d & jusques sur les côtes d'Afrique . Ce détail nous conduiroit trop loin. Les colonies de l'Asie mineure sont sans contredit les plus célebres de toutes celles que la Grece ait jamais formées. Elles prouvent suffisamment à quel point cette partie de l'Europe étoit autrefois peuplée. On est toujours étonné qu'une nation aussi peu considérable que les Grecs, renfermée dans l'enceinte d'un pays qui n'égaloit pas le quart de la France, ait été en état d'envoyer presque en même tems un si grand nombre de colonies.

Ce seroit peut-être ici le lieu de proposer quelques réflexions sur la

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strabo , 1. 14. p. Marsham. p. 463. 965. b Marsham. p. 510. d Id. p. 516. e Id. ibid.

# Du Gouvernement. L. I. 95

facilité & sur le goût qu'avoient les = peuples de l'antiquité pour former & IIIe. PART. & envoyer tant de colonies dans des Depuis l'épays souvent affez éloignés. On pour-de la Royauroit infister sur cet usage qui caracté-té chez les Hébreux, jusrise singuliérement les Grecs dans les qu'à leur resiécles dont je parle maintenant. On captivité. pourroit aussi en conclure, avec bien de la vraisemblance, que les familles devoient multiplier alors beaucoup plus qu'elles ne paroissent multiplier aujourd'hui. Il y auroit lieu enfin de former plusieurs raisonnemens sur la cause de cette humeur inquiéte qui rendoit les anciens peuples si sujets aux migrations, & qui les portoit à changer de séjour avec une facilité qui nous étonne toujours à présent. Il s'est passé en esset plusieurs siécles avant que la plupart des nations de l'antiquité se soient bien affermies, & fixées constamment dans un même canton. Tous les différens objets que je viens d'indiquer, mériteroient sans doute d'être examinés avec grande attention; mais cette discussion nous détourneroit trop de l'objet principal qui doit nous occuper dans l'article présent. Je reviens donc aux colonies Grecques.

#### 96 Du Gouvernement. L. I. Je ne vois rien de particulier à dire

III. PART. sur la forme de gouvernement que tabliffement . té chez les Hébreux, justour de la captivité.

Depuis l'é-suivoient les différentes colonies dont de la Royau- je viens de parler. Comme la plupart de ces transmigrations ne se sont qu'à leur re-faites que vers le tems où l'esprit républicain commençoit à dominer dans la Grece, les colonies qui en sortirent se conformerent à ces idées, & adopterent, en conféquence, le gouvernement Républicain. A l'égard des loix civiles & politiques qu'on y établit originairement, il est à présumer que dans les commencemens elles différoient peu de celles dont j'ai déja eû occasion de rendre compte dans la seconde Partie de cet ouvrage, lorsque j'ai expose l'ancien gouvernement de la Grece a. Le tems y apporta seulement par la suite quelques modifications, relativement à la position de chaque colonie.

Je ne porterai pas plus loin mes recherches sur l'histoire Grecque. Mon intention n'est point de me livrer à tout ce que pourroit fournir une nation si digne de notre étude & de notre attention. Je ne dirai qu'un mot sur la révolution que les siécles, dont

Noyez L. I. c. 3. art. 8.

# Du Gouvernement. L. I. 97

il est ici question, virent s'opérer dans le gouvernement, les mœurs & le gé-IIIe. Part. nie des différens Etats de la Grece. Depuis l'é-tablissement

La Grece, dans un sens, ne rende la Royaufermoit qu'un seul & même peuple, Hébreus, justé chez les
l'on peut dire que jusques vers le qu'à leur remilieu des siécles que nous parcourons présentement, la facon de penfer y étoit à-peu-près la même. Mais
depuis cette époque, on remarque
bien de la variété & de la contrariété entre les mœurs & la conduite
des différens Etats qui composoient
la nation Grecque. Il est aisé d'en
pénétrer la cause, pour peu qu'on fasse
de réslexion aux événemens dont cette
partie de l'Europe a été le théâtre.

Le gouvernement & les mœurs avoient été originairement les mêmes, ou du moins fort semblables dans les différens Etats de la Grece, quoique fondés par diverses colonies. Qu'on parcoure les premiers siècles de l'histoire d'Athénes, d'Argos, de Sicyone, de Thébes, de Sparte, de Corinthe, de Mycénes, on ne remarquera aucune différence dans l'administration de ces différens Etats. On voit subsister cette uniformité pendant bien des siècles, & jusqu'après Tome V.

té chez les tour de la captivité,

= le retour des Héraclides dans le Pélo-III°. PART. ponése. Les Grecs étoient encore fort Depuis l'é-ignorans dans les arts, les sciences, dela Royau- le commerce, la navigation, l'art mite chez les litaire & la politique. J'en ai donné qu'à leur re- des preuves sufficantes dans la seconde Partie de cet ouvrage. Je m'y suis appliqué à faire sentir quel étoit alors, par rapport à tous ces différens objets, l'état des Grecs. Cette nation étoit alors peu éclairée & très-pauvre, tranquille par conséquent, & sans ambition. Quelques siécles après le retour des Héraclides, les choses changerent de face. Les Grecs commencerent à s'instruire; bien-tôt il s'opéra une révolution générale dans les efprits, un mouvement universel se sit sentir. C'est ici que commence l'époque de cette variété & de cette opposition qui ont régné ensuite dans les mœurs des différens peuples compris sous le nom de Grecs : oppositions cependant qui ne devinrent bien fenfibles que quelque tems après Lycurgue & Solon. Alors toutes les différentes républiques de la Grece acheverent de se former & de se policer; & par une suite toujours nécessaire de ces fortes d'événemens, la façon de

### Du Gouvernement. L. I. 99

penser primitive changea aussi. Chaque Etat ouvrit les yeux sur ses in- IIIe. PART. térêts, & se forma des loix & des tablissement maximes relativement à sa position & de la Royauà ses vues particulieres. Il se fit un fiébreux, jusmouvement général par rapport aux qu'à leur reobjets de la politique, des arts & du captivité. commerce. Les factions naquirent avec l'ambition & la cupidité. La nation chercha même à faire valoir les richesses du génie dont elle étoit si abondamment pourvue. Les orateurs, ainsi que les philosophes, acquirent depuis ce moment une considération, un crédit & une autorité dont on ne voir point d'exemple dans aucun autre pays.

Ce changement ne fut pas avantageux à la Grece. L'opulence dans laquelle se trouverent quelques-unes de ses républiques, leur inspira des pensées d'ambition & de rivalité. Infensiblement l'esprit d'agrandissement & de domination s'empara des différens Etats de cette partie de l'Europe. Chacun voulut l'emporter sur ses voisins, & donner le ton à la nation. L'intérêt général disparut & céda aux vûes particulieres. La Grece se vit alors déchirer par des factions & des

divisions intestines. En vain les bons Depuis l'été chez les tour de la captivité.

citoyens voulurent-ils élever la voix rablissement & représenter les suites funestes de de la Royau- cette mésintelligence, ils ne furent point Hébreux, jus écoutés. Les républiques séduites & qu'à leur re- guidées par des orateurs passionnés. s'acharnerent les unes contre les autres, & se firent presque continuellement la guerre la plus sanglante & la plus opiniâtre. L'issue en fut des plus funestes à la nation. Les avantages que les Grecs remporterent alternativement les uns fur les autres, commencerent par affoiblir mutuellement leurs forces, & finirent par jetter dans tous les cœurs des semences de haine-& d'animosité, qui rendirent pour jamais irréconciliables tous les différens peuples compris sous le nom de Grecs. C'est ainsi qu'ils préparerent eux-mêmes leur ruine par des pertes réciproques, & par une conduite qui les mit hors d'état de se réunir pour défendre la liberté commune. Cette mésintelligence jointe à la foiblesse occasionnée par une suite . de guerres continuelles, perdit enfin la Grece, & la força de subir pour jamais un joug étranger. Fin du premier Livre.



# TROISIEME PARTIE

Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la captivité: espace d'environ 560 ans.

#### LIVRE SECONDED

Des Arts & Métiers.



ES OBJETS dont nous allons nous entretenir dans IIIe. PART. cette troisséme Partie, sont tablissement d'une espece un peu diffé- de la Royau.

rente de ceux qui nous ont occupés Hébreux, jus-dans le volume précédent. Nous y qu'à leur re-tour de la avons examiné l'origine & le progrès captivité. des Arts chez les peuples de l'antiquité. Pour remplir ce dessein, il a

#### TO2 DES ARTS ET MÉTIERS, L. IL.

MIC. PART. Depuis l'établissement té chez les zour de la captivité.

fallu entrer dans plusieurs détails qui désormais seroient superflus. Les siécles que nous parcourons présentede la Royau- ment ne nous offrent rien de nouveau Hébreux, just dans ce genre. A l'exception des qu'à leur re- Grecs, les autres nations, dont j'ai déja eû occasion de parler, n'ont rien ajouté aux découvertes dont on a vû qu'elles étoient en possession depuis long-tems. Je ne m'attacherai donc qu'aux traits les plus capables de caractériser le génie & le goût qui régnoir dans les entreprises & dans les monumens des Assyriens, des Babyloniens & des Egyptiens. Au furplus, l'époque qui fixe présentement nos regards, est celle de la gloire & de la splendeur de ces peuples. Depuis les conquêtes de Cyrus, foumis fuccessivement aux Perses, aux Grecs & aux Romains, ils font tombés dans une décadence absolue, & leur génie paroît s'être éteint avec leur liberté.

L'histoire des Arts chez les Grecs n'offre point, dans l'espace de tems que comprend cette troisieme Partie; d'objets dignes d'une grande attention. Les progrès de ces peuples ont été, en tout genre, beaucoup plus lents que ceux des Egyptiens & des

# Des Arts et Métiers. L. II. 103

nations de l'Asie. Les siécles que nous parcourons présentement ne sont pas IIIe. Part. encore ceux qui ont immortalisé la rablissement Grece. Mais 200 ans environ après de la Royaucette époque, les Grecs prirent l'essor té chez les le plus sublime. Alors ils enrichirent qu'à leur reles Arts de tout ce-que l'imagination captivité. & le goût peuvent leur prêter. Ils en saifirent les vraies beautés que les Egyptiens, ni les peuples de l'Asie n'ont jamais connues. Nous ne jouirons cependant point de ce magnifique spectacle; il faudroit pour cet effet descendre jusques vers les siécles de Périclès, ou même d'Alexandre. Les bornes que je me suis prescrites ne me le permettent pas : contentonsnous de voir naître l'aurore qui annonçoit un si beau jour.





Depuis l'érablissement de la R yauté chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la

captivité.

### CHAPITRE PREMIER.

Des Assyriens & des Babyloniens.

N A VU dans la premere Partie de cet ouvrage que Ninive devoit sa fondation à Assur, & Babylone à Nembrod 4. J'y ai dit en même tems que le sentiment de ceux d'entre les écrivains de l'antiquité, qui attribuoient à l'ancien Ninus & à l'ancienne Sémiramis les superbes ouvrages qui ont rendu ces deux villes si célebres, n'étoit pas exact b. Il me paroît en effet peu vraisemblable qu'on ait pû exécuter, dès les premiers tems, les travaux également immenses & magnifiques dont parlent ces auteurs. Je juge qu'ils ne l'ont été que dans les fiécles qui nous occupent présentement. Ce sentiment, au surplus, est appuyé du suffrage de quantité d'hiftoriens qui, à tous égards, méritent infiniment plus de croyance que Ctésias copié par Diodore & par d'autres écrivains affez modernes c.

<sup>2</sup> L. I. c. I. art. 3.

b Ibid. L. II. c. 3.
S Voyez Marsh. p. 477.

Depuis l'é-

Castor, dont la chronologie paroît avoir été fort estimée d'Eusebe & de IIIe. PART. plusieurs autres écrivains de mérite, tablissement comptoit deux Ninus rois d'Affyrie; de la Royauté chez les d'un fondateur de Ninive, & l'autre Hébreux, jusqui monta fur le trône dans les der-qu'à leur reniers tems de cet Empire a. Tout me captivité. porte à croire qu'on doit rapporter à ce second Ninus l'agrandissement & la magnificence de Ninive, attribuée mal-à-propos, par Ctéfias & ses copistes, au premier Ninus, sondateur de l'Empire Assyrien.

A l'égard de Babylone, on doit incontestablement placer sous le regne de ses derniers Souverains la conftruction de tous les ouvrages qui ont immortalisé cette capitale. Bérose b, Mégasthêne c, Hérodoted, & Abydêne e, font honneur à Nabuchodonofor, & à Nitocris son épouse, de tous les embellissemens de Babylone. Leur témoignage est conforme à celui de l'Ecriture-Sainte f. Je crois donc être suffisamment autorisé à rapporter aux

Apud Syncell. pag. 457. B. 205. 206. A. d L., I. n. 185. Apud Eufeb. loca b Apud Jof. adverf. Appion. 1. I. c. 6. f Daniel, c. 4. 7. 27. Apud Euseb. prep. Evang. 1. 9. c. 41. p.

fiécles dont il s'agit dans cette troi-MIe. PART. sieme Partie, tout ce que les anciens - Depuis l'é-Depuis l'é ont débité sur la grandeur & la magnide la Royau-ficence de Ninive & de Babylone. té chez les Hébreux, juf-

cour de la

captivité.

Ce seroit sans doute ici le lieu de qu'à leur re faire une description détaillée de ces deux villes. Mais premiérement il ne nous reste que des notions fort imparfaites sur Ninive. De tous les écrivains de l'antiquité qui sont parvenus jusqu'à nous, aucun n'avoit vû cette capitale. Elle étoit anéantie, & depuis long-tems, lorsqu'Hérodote le plus ancien de ces auteurs écrivoit. Quant à Babylone, ce sujet a déja été traité tant de fois, & dans tant d'ouvrages qui sont entre les mains de tout le monde, qu'il seroit, à ce que je crois, superflu de s'y étendre. Je me contenterai donc de proposer quelques réflexions générales fur ces deux villes.

Si l'on s'en rapporte à l'opinion commune, l'enceinte de Ninive & de Babylone auroit été d'une étendue prodigieuse & incroyable. La premiere de ces deux villes formoit, au rapport des anciens, un quarré long, dont les deux grands côtés avoient chacun 150 stades, & les deux petits 90. Son circuit total étoit par con-

Depuis l'é-

féquent de 480 stades a. On évalue = ordinairement ces 480 stades à 25, IIIe. PART. ou même 30 de nos lieues commu- Depuis l'enes. Mais selon l'opinion de M. de de la Royau-PIste, fondée sur de bonnes autorités, té chez los les stades de la haute antiquité doivent qu'à leur reêtre évalués beaucoup plus bas b. En captivité. fuivant donc la réduction qu'il propose, l'emplacement de Ninive ne devoit occuper qu'environ six lieues quarrées c. Cette ville devoit être conséquemment un peu plus de sept fois plus grande que Paris. (1).

On lit, il est vrai, dans le Pro-. phéte Jonas, que Ninive étoit une grande ville qui avoit trois journées de chemin d. La plupart des commentateurs en concluent qu'on ne pouvoit faire le tour de Ninive qu'en trois jours. Cette expression me paroîtroit plutôt signifier qu'il falloit employer au moins trois journées pour la parcourir. L'explication que je propose, me paroît même exactement conforme

tement, 5. 915895 lieues quarrées.

<sup>2</sup> Diod. 1. 2. p. 115. b Acad. des Sciences. ann. 1721. M. p.60.61. c Ibid. ann. 1725. p.

Pour parler plus exac-

<sup>(1)</sup> La surface de Pa-ris est de  $\frac{r/389825}{14470415}$  par-ties d'une lieue quarrée. Ainsi Ninive avoit plus de sept fois (7 3 ) autant de surface que Paris. 4 C. 3. X - 3.

té chez les captivité.

à la mission du Prophéte. Il avoit en III. PART. effet été envové à Ninive pour prê-Depuis l'é-tablissement cher la pénitence, & ce n'étoit qu'en de la Royau-parcourant l'intérieur de la ville, qu'il Hébreux, uf pouvoit annoncer à ses habitans les qu'à leur re-menaces du Tout-puissant. Aussi le texte facré dit-il que Jonas étant entré dans Ninive, y marcha pendant un jour, & fit entendre sa voix a.

Ninive, au surplus, n'étoit point peuplée à proportion de l'étendue de son enceinte. On lit dans le même Prophéte que je viens de citer, qu'il y avoit alors dans cette ville cent vingt mille ames qui ne savoient pas distinguer leur main droite de leur main gauche b; expression qu'on entend, & avec raison, des enfans dans le plus bas âge. Il réfulte de ce pafsage qu'il ne pouvoit y avoir dans Ninive qu'environ sept cents mille ames, les enfans ne faisant pour l'ordinaire que la cinquieme partie des habitans d'une ville. Ninive ne devoit donc pas être beaucoup plus peuplée que Paris, quoique son enceinte sût infiniment plus vaste. Cette ville ren-

<sup>2</sup> C. 3. v. 4. = Voyez le P. Hardouin ad Plin. 12 6. fect. 16. not. (25). b CR. 4. X. 11.

fermoit sans doute quantité de jardins très-spacieux; usage établi de toute list. Partantiquité dans les villes de l'Orient, Depuis l'é

antiquité dans les villes de l'Orient, rablissement & qui subsiste encore aujourd'hui a. de la RoyauJ'en dirai autant de Babylone, & Hébreux, jusavec beaucoup plus de fondement; qu'à leur recar les anciens parlent effectivement captivité.

des jardins & même des terres labourables qu'elle renfermoit dans son enceinte 6. Mais d'ailleurs, ils ne sont nullement d'accord sur l'étendue de cette ville. J'ai cru devoir donner la préférence aux mesures d'Hérodote, dont le témoignage est bien supérieur celui de tous les autres écrivains. Il avoit été à Babylone dans un tems où cette ville n'étoit pas entiérement déchue de son ancienne splendeur; avantage que n'ont pas pû avoir Clitarque, Diodore, Strabon, &c. Suivant donc Hérodote, le circuit de Babylone étoit égal à celui de Ninive, c'est-à-dire, qu'il étoit de 480 stades : Mais Babylone formoit un quarré parfait, & par conséquent elle étoit plus grande que Ninive (1). En suivant la proportion que j'ai déja indiquée,

Acad. des Scienc.

ann. 1725. M. p. 54.55.

b Diod. 1. 2. p. 121.

CQ. Curt. 1. 5. c. 1.

Ca.

#### TIO DES ARTS ET MÉTIERS, I. II.

IIIc. PART. . Depuis l'établiffement té chez les Hébreux,juftour de la captivité.

on doit évaluer l'emplacement de Babylone à plus de fix lieues quarrées de surface (1). Cette ville étoit donc de la Royau- près de huit fois aussi grande que Paris (2). Quant au nombre des haqu'à leur re- bitans, qu'elle contenoit, on n'en peut rien dire. Je présume seulement que Babylone devoit être peuplée dans la même proportion que Ninive.

On a beaucoup. vanté les travaux & les édifices qui ont rendu autrefois Babylone une des merveilles du monde. On peut réduire tous ces objets à cinq chefs principaux; 1°, la hauteur de ses murailles; 2°, le temple de Bel; 3°, les jardins suspendus; 4°, le pont bâti sur l'Euphrate, & les quais dont ce fleuve étoit bordé; ço, le lac & les canaux creusés de main d'homme pour la distribution des eaux de l'Euphrate.

Tous ces ouvrages si merveilleux

(1) A la rigueur 6 r54074 lieues quarrées.

(2) Environ 7 3. Si l'on jugeoir de la grandeur & de l'étendue de Babylone sur un fait rapporté par Aristote, quelle idée ne devroiton pas s'en former?' Il dir que lors de la prisede

cette ville, il y eut tel quartier où, trois jours après, la nouvelle n'en étoit pas encore parvenue. De Rep. 1. 3. c. 35 t. 2. p. 340. 341.

Je ne conçois pas comment un'auteur tel qu'Aristote a pû rapporter feriensement une pareilla: absurdité.

au jugement de l'antiquité, me paroissent avoir été extrêmement exa-IIIe. PART. gérés par les auteurs qui en ont parlé. Depuis l'éc Comment concevoir, en effet, que de la Royaus les murailles de Babylone aient pû té chez les avoir 318 pieds de hauteur, sur 81 jusqu'a leur pieds d'épaisseur, dans un circuit de captivité.

près de 10 lieues a?

J'en dirai autant de cet édifice quarré, connu sous le nom de temple de Bel. Il étoit composé de huit tours placées les unes au-dessus des autres ; qui alloient toujours en diminuant. Hérodote ne nous apprend point quelle étoit la hauteur de ce monument b. Diodore dit qu'elle surpassoit toute crovance. Strabon la fixe à un stade d, mesure qui revient à près de six cents de nos pieds (1). Car du tems de ce géographe, les stades étoient beaucoup plus confidérables que dans les premiers siécles (2). La masse entiere

Hérodote dans cetteoccafion, n'a pû parler que d'après le rapport des habitans. Lorfqu'il fut à Babylone, les murailles en étoient plus d'aux trois quarts détruites, comme il nous l'apprend lui-même., l. 3. n. 159. a Il dir seulement | mesure de Paris.

<sup>a</sup> Herod. 1.1. n.178. | qu'il avoit 4. stades de circuit. l. I. n. 181.

c L. 2. p. 123.

d L. 16. p. 1072. (1) Les tours de Notre-Dame de Paris n'ont que 204 pieds de hauteur.

(2) On doit les évaluer au moins à 95. toises 2. pieds [ I. pouces 2,

tour de la Captivité.

de ce bâtiment devoit répondre à son III. PART. excessive hauteur. C'est aussi l'idée Depuis l'é-qu'en ont voulu donner les anciens. de la Royau- On en va juger par le fait suivant. Hébreux, jus- Xercès avoit démoli entiérement ce qu'à leur re- temple. Alexandre entreprit de le rebâtir. Il voulut commencer par faire nettoyer la place, & en écarter les ruines. Dix mille ouvriers, qui furent employés pendant deux mois à ce travail, ne purent pas, dit-on, l'achever '

Les richesses que renfermoit le temple de Bel étoient proportionnées à son immensité. Sans parler des tables, des encensoirs, des coupes & autres vases sacrés, d'or massif, il y avoit. une statue de 40 pieds de haut, qui seule pesoit mille talens Babyloniens. Enfin, selon le dénombrement que les anciens nous ont donné des richefses contenues dans ce temple, la somme totale reviendroit à deux cents vingt millions cinq cents mille livres de notre monnoie. De pareilles exagérations se détruisent d'elles-mêmes.

A l'égard des jardins suspendus, selon toutes les apparences ils n'ont

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strabo, 1. 16. p. 1072. = Arrian, de Exped. Alex. 1. 7. p. 480.

jamais existé. Le silence d'Hérodote = fur un ouvrage si singulier & si re- III. PART. marquable, me détermine à mettre Depuis l'éau rang des fables tout ce que les de la Royauautres écrivains ont débité sur cette té chez les prétendue merveille. Hérodote avoit qu'à leur revisité soigneusement Babylone. Les captivité. détails dans lesquels il est entré, prouvent qu'il n'a omis aucune des raretés de cette ville. Présumera-t-on qu'il eût passé sous silence un ouvrage tel que les jardins suspendus? Tous les auteurs qui en ont parlé sont bien postérieurs à ce grand historien. Il n'y en a aucun, excepté Bérose (1), qui parle d'après son propre témoignage. C'est toujours sur le rapport d'autrui. Diodore avoit tiré de Ctésias ce qu'il dit de ces fameux jardins. Il y a bien de l'apparence aussi que Strabon avoit puisé dans la même source. Enfin, la maniere dont Quinte-Curce s'exprime, fait assez sentir combien l'existence de ces jardins lui paroissoit suspecte. Il jugeoit que l'imagination des Grecs y avoit la plus grande part a.

tour de la

<sup>(1)</sup> On fait que les exa- 1 gérations ne coûtoient rien à Bérofe, quand il s'agissoit d'evalter les merveilles de son pays.

Le y avoit vraisemblas

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Super arce vulgatum Græcorum fabulis mira-

IHe. PART. Depuis l'été chez les tour de la captivité.

Parlons maintenant du pont de Babylone, que les anciens ont mis au tablissement nombre des plus merveilleux ouvrade la Royau- ges de l'Orient. Il avoit près de cent Hébreux, just toises de long, sur, à-peu-près, quaqu'à leur se- tre de large a. On ne peut nier qu'il n'ait fallu beaucoup d'art & de travail pour en jetter les fondemens. Il ne devoit pas être facile de les asseoir dans le lit d'un fleuve extrêmement profond & rapide, qui d'ailleurs charrie une quantité prodigieuse de limon, & dont le fond est entiérement sablonneux. Aussi avoit-on pris beaucoup de précautions pour affurer les piles du pont de Babylone. Elles étoient construites de pierres liées & attachées

> blement à Babylone quelque colline revêtue de terrasses & ornée d'arbres. Cette espece de jardin aura suffi pour donner lieu à une imagination échauffée, d'enfanter les descriptions que nous lifons aujourdhui dans certains auteurs.

> 2 Diod. 1. 2. p. 121. Selon cet auteur, le pont de Babylone avoit eing stades de long sur 30 pieds de large. En réduisant ces dimensions à nos mesures, ce pont auroit eu 477 toiles 2

pieds 7 pouces de long.

Cette longueur, comme on voic, n'est nullement proportionnée à sa largeur. D'ailleurs Diodore dit qu'on construisie le pont à l'endroit où l'Euphrate étoit le plus étroit. Nous apprenons de Strabon, 1. 16. p. 1073. A. que ce fleuve n'avoit qu'un stade de largeur à Babylone. J'ai cru; en conséquence, devoir abandonner le texte de Diodore, & fixer la longueur du pont à un stade.

les unes aux autres par des clefs de fer. Les joints en étoient remplis de lit. Part. Depuis l'éplomb fondu . La façade des piles, tablissement tournée vers le courant de l'Euphrade la Royauté chez les Hébreux, justextrêmement avancés, qui coupant qu'à leur setour de fort loin, en diminuoient le captivité. poids & l'action b. Tel étoit le pont

de Babylone.

En rendant justice à l'habileté des Babyloniens dans la conduite de ces travaux, on ne peut cependant s'empêcher de remarquer le mauvais goût qui, de tout tems, a régné dans les ouvrages des Orientaux. Le pont de Babylone nous en fournit une preuve très-marquée. Cet édifice manquoit absolument de graces & de majesté. Sa largeur n'étoit nullement proportionnée à sa longueur (1). Les piles n'en étoient point non plus espacées convenablement. Il n'y avoit qu'onze pieds & demi de distance entre chacune 2. Ensin ce pont n'étoit point

<sup>\*</sup> Herod. 1. 1. n. 186. | b Diod. lbid.

<sup>(</sup>t) En suivant même la réduction que nous avons proposée, ce pont avoit 95 toises 2 pieces 11 pouces de long, sur

<sup>4</sup> toises 2 pieds 7 pouces de large. La longueur du pont Royal n'est que de 72 toises, lla cependant 8 toises 4. pieds de largeur. Diod. l. 1. p. 121,

116 Des Arts et Métiers. L.II. voûté a. Qu'on juge de l'effet qu'il de

IIIe. PART. voit faire.

Depuis l'établissement captivité.

Les Babyloniens, au furplus, ne de la Royau- sont pas les seuls qui aient ignoré aute chez les Hébreux, just trefois l'art de construire des voûtes. qu'a leur re- Ce secret, à ce que je crois, a été inconnu à tous les peuples de la haute antiquité, qui en général ne paroifsent pas avoir été bien savans dans la la coupe des pierres.

Quant aux quais dont l'Euphrate étoit revêtu, on peut croire qu'ils étoient grands & magnifiques. Je doute néanmoins que ces ouvrages surpassassent ceux que nous avons journellement sous les yeux. Je crois qu'à cet égard Paris peut bien le disputer pour la magnificence & l'étendue du travail à toutes les villes de l'univers?

Je remets au livre suivant à parler plus particuliérement des canaux & de ce lac creusés de main d'homme. pour la décharge & la conduite des eaux de l'Euphrate. On y verra, s'il n'y a pas beaucoup à rabattre du récit des anciens, lorsqu'ils font monter la circonférence du lac de Babylone à 1200 stades quarrés b; c'est-à-dire,

<sup>\*</sup> Herod. 1. 1. n. 186. | feb. Præp. Evang. 1. 9. | Diod. loco citato. | c. 41.p.457. C. = Diode = Diod. loco citato. b Megasthen.apud Eu- 1. 2. p. 122.

#### Des Arts et Métiers. L. II. 117

à plus de cinquante lieues (1), sur = une profondeur d'environ 120 pieds ; IIIe. PART. ajoutant que ce lac étoit en entier re-

vêtu de pierres b.

Je n'ai pas prétendu, au reste, par te enez les Hébreux, jusces réflexions anéantir entiérement la qu'à leur regrandeur & la magnificence de Ni- captivité. nive & de Babylone. Je pense seulement qu'on doit beaucoup rabattre de tout ce que les anciens en ont débité. Je pense encore que les Assyriens & les Babyloniens n'ont eû aucune idée de ce que nous nommons ordre d'architecture. J'en juge ainsi sur le peu de goût que, dans tous les tems, les peuples de l'Asie ont mis dans leurs édifices (2). Je crois donc que les monumens, qui ont rendu autrefois Ninive & Babylone si célebres, étoient plus recommandables par leur fingularité & la profusion des ornemens, que par l'ordonnance & l'agrément de leur construction. Cette élégance

Depuis l'établissement

de la Royau-

(1) 50. lieues 3475. Megasthen. loco cit. Ces 120 pieds font 114 pieds 7 pouces, mesure de Paris.

Diod. loco cit. ne donne au lac de Babylone que 35 pieds de profon-deur. C'est encore beaucoup. b Herod. 1. 1. n. 1853 Diod. 1. 2. p. 122. diz qu'il étoit revêtu d'un mur de briques liées avec du bitume.

(2) Il faut excepter de cette, proposition les Grecs de l'Asse mineure.

té chez les

& ces belles proportions qui charment HI. PART. & féduisent dans l'architecture GrecDepuis l'établissement que, ont été, & sont encore ignorées de la Royau-aux Indes, à la Chine, en Perse, & té chez les Hébreux, jue généralement parlant dans tout l'Oqu'à leur re-rient.

tour de la Captivité.

On ne peut parler que très-imparfaitement de la maniere dont les Affyriens & les Babyloniens traitoient la sculpture. On voit seulement que cet art devoit être fort pratiqué chez ces peuples. L'Ecriture parle d'une statue d'or haute de soixante coudées. & de fix de large, élevée par les ordres de Nabuchodonosor a, sans compter plusieurs autres représentations de Divinités & de Princes, dont les temples & les palais de Babylone étoient remplis b. Il est donc certain que les Babyloniens travailloient beaucoup en sculpture. Mais l'élégance & la correction préfidoient-elles aux ouvrages de leurs artistes? C'est ce dont on peut douter, & avec grande raison. On ne voit point en effet que les Asiatiques aient jamais sû dessiner avec goût & précision. J'en juge ainsi, nonseulement par les productions moder-

<sup>2</sup> Dan. c. 2. %. I.

b Dan. c. 5. r. 4. = Diod. 1. 2. p. 122. 123.

nes de ces nations, mais même par = ce qui peut être échappé de leurs mo-III. PART. numens à l'injure des siècles. Les fi- Depuis l'é-tablissement gures qu'on voit dans tout ce qui exis-de la Royau-te aujourd'hui de bas-reliefs des an-té chez les Hébreux, jusciens peuples de l'Orient, sont lour-qu'à leur redes & incorrectes, sans attitude, sans captivitée grace & sans variété d'expressions. On concevra encore une plus mauvaise opinion des artistes de Babylone, si l'on admet que les ruines, connues aujourd'hui sous le nom de ruines de Persépolis, font les débris d'un palais conftruit par les premiers Souverains de la Perse. Les statues & les bas-reliefs qu'on y peut encore appercevoir, sont assurément du plus mauvais goût, & de la plus plate exécution a. Tout médiocres cependant que soient ces ouvrages, il paroît que les anciens sculpteurs de Babylone n'auroient pas été en état de les exécuter. Je le dis fur ce que Diodore nous apprend que les palais de Persépolis & de Suse furent bâtis par des artistes que Cambyse transporta de l'Egypte en Perse, après qu'il eut soumis cet empire b. Néan-

<sup>&</sup>quot; Voyez Chardin, t. 2. p. 140, &c, = Le Bruyna t. 2. p. 285. L. I. p. 55 & 56.

té chez les zour de la captivité.

moins, lorsque Cambyse s'empara de III. PART. l'Egypte, il étoit déja maître de Ba-Depuis l'é bylone, & bien en état, par conde la Royau-séquent, d'en tirer tous les ouvriers Hébreux, jus- qu'il auroit cru propres à exécuter les qu'à leur re- magnifiques ouvrages qu'il avoit réfolu de faire élever. Si ce Prince jugea donc nécessaire de transporter dans la Perse des artistes Egyptiens, je pense être en droit d'en conclure qu'il eftimoit ceux de Babylone incapables de remplir les grands & magnifiques projets qu'il avoit conçus. Car quel autre motif auroit pû l'engager à une pareille démarche? A talens égaux, la proximité feule auroit dû déterminer Cambyse à préférer les ouvriers Babyloniens. Au furplus, j'aurai encore occasion dans l'article suivant de revenir sur la maniere & le caractere de ces peuples dans les ouvrages de goût & de génie.

Rendons d'ailleurs justice aux Babyloniens sur leurs progrès dans plusieurs parties des arts qu'ils paroissent avoir fort bien entendues. Je mettrai, par exemple, dans ce nombre la fonte des métaux. La grande quantité de statues d'or, d'argent & de bronze, dont les temples de Babylone étoient décorés.

décorés a, le prouve suffisamment. Je pourrois aussi m'étendre sur l'habileté Hie. Partides Babyloniens dans les manusactures d'étosses, & particulièrement dans de la Royaules ouvrages de broderie; mais je ré-Hebreux, justierve ces détails pour l'article où je qu'a leur reviour de la traiterai des mœurs & usages de ces captivités peuples. Ce que j'aurai occasion alors de dire sur leur luxe & leur magnissicence, ne permettra pas de douter du point de perfection auquel les Babyloniens avoient porté une grande partie des arts, dans les siécles brillans de leur monarchie.

J'aurois pû parler du temple de Salomon & de tous les ouvrages également recherchés & magnifiques, qu'on fait avoir été exécutés par les ordres de ce Prince. Mais l'histoire & les monumens de la nation Juive n'entrent point dans le plan que je me suis proposé. Je n'en ai jamais traité qu'incidemment, & lorsqu'il a fallu y avoir recours pour éclaircir & constater l'état où étoient les Arts dans l'Asie & dans l'Egypte, aux siécles qui formoient l'objet de la premiere & de la seconde Partie de cet ouvrage. L'é-

Dan. c. 5. y. 4. = Herod. 1. 1. n. 181. = Diod.
1. 2. p. 122. 123.
Tome V. F.

poque que nous parcourons présenteille. Part. ment, nous dispense de rien emprun-Depuis l'établissement de la Royau-trouve assez de ressources dans les écrité chez les Hébreux, just vains profanes pour établir les faits qu'à leur re-dont j'ai à rendre compte dans cette rour de la captivité.



#### CHAPITRE II.

Des Egyptiens.

Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la

JEVIENS de dire que, suivant tour de la toutes les apparences, on devoit captivité. beaucoup rabattre de l'idée que les anciens ont voulu nous donner des monumens construits par les Assyriens & les Babyloniens. Nous y fommes d'autant plus autorisés, qu'il n'existe plus rien aujourd'hui capable de justifier les merveilles que l'antiquité publioit de Ninive & de Babylone. Ainsi nous ne fommes point forcés d'admettre des récits qui répugnent souvent à la raison. On ne doit pas porter absolument le même jugement des faits que les anciens auteurs nous ont transmis sur les monumens des Egyptiens. J'observerai d'abord que les écrivains de l'antiquité ne paroissent pas s'être livrés aux mêmes exagérations sur les édifices de l'Egypte, que sur ceux de l'Asie. D'ailleurs les obélisques & les pyramides subsistent encore aujourd'hui, sans parler d'une infinité d'autres monumens, dont les ruines seules peuvent

Fij

# 124 Des Arts et Métiers. L.II.

nous faire juger de la grandeur & de Depuis l'établissement entreprises des Egyptiens. Ce que nous de la Royauté chez les avons sous les yeux confirme donc Hébreux, jufqu'à leur retour de la captivité. fommes à portée d'apprécier leur témoignage, & de juger des faits qu'ils

expolent.

J'ai parlé dans la seconde Partie de cet ouvrage de la ville de Thébes, des obélisques & de tous les autres monumens dont j'ai cru pouvoir rapporter la construction aux siécles qui nous occupoient alors. Quant aux pyramides; les écrivains de l'antiquité ne s'accordent, ni fur le tems, ni fur les auteurs de ces ouvrages singuliers. On les met ordinairement au nombre des plus ans ciens monumens de l'Egypte. Je crois néanmoins pouvoir en douter. Homére qui fait fouvent mention de l'Egypte; qui rapporte plusieurs singularités de ce pays, qui parle de Thébes & de ses cent portes, ne dit rien des pyramides. Ce silence me porte donc à croire que ces monumens extraordinaires n'existoient pas, ou du moins ne venoient que d'être achevés de son tems. Je présume en conséquence qu'ils n'auront

été érigés que dans les siécles qui nous occupent présentement, peut-être une IIIe. Part. cinquantaine d'années avant, ou après tablissement de la Royau-

Depuis l'é-

té chez les

Homére (1). Je ne crois point devoir m'arrêter Hébreux, jus-

à faire une longue description des pyra-qu'à leur remides. On sait que la plus grande des captivités trois qui sont à quelques lieues du Caire, forme un quarré dont chaque côté de la base a 660 pieds. Son circuit est par conféquent de 2640 pieds. Elle en a près de 500 de hauteur perpendiculaire. Son fommet est terminé par une platte-forme quarrée, dont chaque côté peut avoir 16 à 17 pieds. La solidité totale de la pyramide est de 313500 toiles cubes a. Cette masse imposante est composée de pierres d'une grandeur extraordinaire. Il y en a plufieurs qui portent 30 pieds de long fur 4 de hauteur & 3 de largeur b.

Au rapport d'Hérodote, cent mille ouvriers furent occupés en même tems

(1) Il paroît affez conftant que ce Poëte vivoit un peu plus de 900 ans avant J. C.

La date que j'assigne aux pyramides, revient parfaitement à celle que leur donne Diodore 1.1.

Reg. Scient. Acad.

hift. aut. J. B. Duhamel. p. 428. = Sicard, Mém. des miss. du Levant, t.75 p. 170, 171.

b Herod. 1. 2. n. 124: = Pietro de la Valle. Let. XI. t. I. p. 224. 225. = Maillet, Descript. de l'Egypte. p. 224. 230. 231.253.

Fin.

te somme montoir, dit-on, à seize cents talents d'argent c, c'est-à-dire, à près de sept millions de notre monnoie. Cet

💳 à la construction de cette pyramide 🐍 Me. PART. Ils étoient relevés par un pareil nom-Depuis l'é-bre de trois mois en trois mois. Dix zablissement de la Royau- années entieres furent employées à tailté chez les Hébreux, just ler & à voiturer les pierres (1). Il fallut qu'à leur re- vingt ans pour achever cet énorme édisour de la fice b, qui renfermoit dans son intécaptivité. rieur des galleries, des chambres & un. puits. Une inscription apprenoit combien il en avoit coûté pour les porreaux, l'ail, les oignons, & autres pareils légumes fournis aux ouvriers. Cet-

L.I.n.124 = Diod.
I. I. p. 73. & Pline 1. 36.
Sect. 17. disent trois cents

spixante mille.

(1) Herod. 1. 2.n. 124. Diod. 1. 1. p. 72. Plin. 1. 36. fect. 17. p. 738. disent qu'on avoit tiré de l'Ethiopie & de l'Arabie les pierres qui furent employées à la construction de la pyramide. Ce fait me paroît peu exact. D'abord il n'est pas vraisemblable que les rois d'Egypte ayant fous la main d'excellens matériaux, aient vou lu dépenfer inutilement des fommes immenses pour en faire venir de fort loin. D'ailleurs les pierres dont

font bâties les pyramides, onttrop de rapport avec celles qu'on trouve communément aux environs, pour imaginer qu'elles n'en aient pasété tirées. Therenot, to 2. p. 484. Vansleb, Relat. d'Egypte. p. 138.

Je croirois seulement qu'on auroit pû faire venir du voisinage de la mer rouge & de la haute Egypte, les marbres dont les pyramides étoient autresois revêtues à l'extéirieur.

b Herod. Diod. Plin. locis cit.

Herod. 1. 2. n. 125. =Diod.1.1.p.73.=Plina. 1.36. fect. 17. p. 738a.

objet étoit certainement le principal article de la dépense. Je ne pense pas que III. Particle furplus ait dû être bien considérable, tablissement ou pour mieux dire il n'en a coûté que de la Royau-la nourriture des ouvriers pour bâtir les Hébreux, juspeyramides. Je me crois en effet bien qu'à leur refondé à soutenir que tous les anciens captivité monumens de l'Egypte ont été bâtis par corvées a. Il n'en a donc coûté aux monarques qui ont entrepris les pyramides, que la dépense de nourrir les ouvriers employés à ces grands travaux.

J'ai dit que la grande pyramide étoit presque en entier bâtie de pierres d'une grandeur énorme. Nos auteurs modernes ont fait beaucoup de raisonnemens, & formé bien des conjectures pour expliquer par quels moyens les Egyptiens ont pû élever de pareilles masses à la sauteur à laquelle ils les ont portées. Ces doutes ont été vraisemblablement occasionnés par quelques écrivains de l'antiquité, qui ne parlent de cette opération que d'une maniere assez vague & assez incertaine. Diodore dit qu'on étoit parvenu à bâtir les pyramides par le moyen de terrasses disposées en plan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Arift. de Rep. 1, 5, c. 11. τ. 2, p. 407. E. — Diod. I. 1. p. 73, & 74.

incliné a. Il ajoute à ce récit des circonstances qui ne peuvent manquer de Depuis l'établiffement le rendre fort suspect à quiconque voude la Royau dra y réfléchir. Disons en autant de ce té chez les Hébreux, jus qu'on lit sur le même sujet dans Pline. qu'à leur re- Cet auteur semble avoir copié Diodotour de la re, en répandant néanmoins sur ce qu'il captivité. a emprunté de l'historien Grec, cette obscurité qui lui est presque toujours s familiere b. Il étoit cependant bien facile, en consultant Hérodote, de se faire une idée très-simple & très-juste de la maniere dont les pyramides ont été construites.

Selon ce grand historien, les pyramides étoient formées par différentes assisées de pierres qui diminuoient successivement de largeur, suivant que l'exigoient les proportions de l'édifice. L'assisée inférieure débordoit donc toujours celle qu'on élevoit immédiatement au-dessius, & chacune des faces de la pyramide formoit ainsi une espece d'escalier. Les relations des voyageurs modernes s'accordent parfaitement avec ce récit. Il est même facile de compter encore à présent le nombre des assisées qui forment la grande

L. I. p. 73. Voyez l. 36. fect. 17.

pyramide a. D'après ce fait on voit qu'il ne falloit que du tems & de la patience IIIe. PART. pour élever les plus fortes pierres à telle tablifement hauteur que ce fût. Une machine fort de la Royaufimple, & selon Hérodote très-facile té chez les à manier, posée sur la premiere assise, qu'à leur reservoit à y élever les pierres destinées captivités. à la construction de la seconde. Celleci construite, on y établissoit une machine toute semblable à celle dont je viens de parler, & ainsi de suite b. Car il restoit toujours sur chacune des assises déja construites, une ou plusieurs: machines qui servoient à élever successivement les pierres de dégrés en dégrés (1). En réitérant cette manœuvre, autant de fois qu'il étoit nécessaire pour former la hauteur de la pyramide, on parvenoit à conduire facilement les pierres à son dernier sommet. Telle est, au rapport. d'Hérodote, la maniere:

Noyez Gréaves Pyramidograph. p. 11.—Thepenot, 1. 2. p. 412.413.— Vanfleb, Relat. de l'Egypte. p. 140.—P. Lucas. Voyage du Levant. S. I. P. 45.

h Herod. 1. 2. n. 125.
(1) Hérodote donne également à entendre que
c'étoir la même machine
gui servoit pour toute la

construction, & que la manœuvre consistoir à transporter cette machine successivement sur toutes les assistes de la pyramide. Mais j'ai cru devoir présérer l'opération que j'ai indiquée. Elle est, & plus natures le, & beaucoup plus exapéditive.

dont le corps de ce monstrueux édifice-III. PART. a été construit.

Depuis l'érabliffement té chez les tour de la captivité.

Ce même auteur nous enseigne aussi. de la Royau- la façon dont on s'y prit pour en faire. Hébre : just le revêtement à l'extérieur; car il est qu'a leur re-certain qu'originairement toutes les pyramides avoient été revêtues, soit de carreaux de marbre, soit de briques ou de petites pierres, de sorte qu'elles ne présentoient autresois à l'œil qu'un: talus parfaitement uni, tel qu'on l'apperçoit encore à présent dans la plupart de ces édifices a. La grande pyramide, à la vérité, n'offre aujourd'hui. que quatre especes d'escaliers; mais il est aisé de se convaincre que cette mas-.. fe énorme avoit été originairement revêtue à l'extérieur de marbre, que l'injure des tems, ou plutôt l'avidité des Arabes a fait disparoître b. Hérodote nous apprend donc ce que le bon sens seul nous eût dicté; c'est-à-dire, qu'on commença le revêtissement des pyramides par leur fommet.

On avoit pratiqué sous plusieurs de

<sup>2</sup> Gréaves, pyram. p. 228. 253. = Sicarl: Mém. des missions du 20. 22. = Thevenot, t. 2. p. 411. = P. Lucas. Levant. t. 2. p. 282. = Mém. de Trév. Août 2. I. p. 46. Maillet, Description 1723. p. 1425. L. 2. n. 1254. de l'Egyp, p. 224, 227,

Depuis l'é-

ces édifices des souterreins, dans lesquels il n'est pas possible aujourd'hui III. PART. de pénétrer. Les anciens ne nous en tablissement ont point laissé de description détaillée. de la Royau-Un puits, dont Pline fait mention a, té chez les & que l'on voit encore de nos jours b qu'à leur re-dans l'intérieur de la grande pyramide, captivité. fervoit probablement d'entrée aux fouterreins de cet édifice. Hérodote dit qu'on y avoit conduit les eaux du Nil par un aqueduc creusé sous terre, & dirigé de façon que la pyramide formoit une espece d'isse . Pline donne: à entendre la même chose d. Ces ouvrages souterreins, supposé qu'il n'y: ait point d'exagération dans le récit des auteurs que je viens de citer, étoient? au moins aussi considérables que les pyramides elles-mêmes. On fera forcé d'en convenir, si l'on considere que ces édifices sont éloignés du Nil de près de deux lieues, & bâtis fur une coline: élevée de plus de cent pieds au-dessus du niveau de ce fleuve e.

On fait qu'à l'exception de la gran-

<sup>2</sup> L. 36. fect. 17. plus que 40 pieds de pro? b. Thévenot; p. 420. fondeur. c L. 2. n. 124. = Gréaves, pyram.p.14.. d L. 36. feat. 17. Greaves , pyram. pe-Wanfleb , p. 142. Geopuits n'a tout au 7 = Maillet : p. 2200.

Depuis l'é-tablissement té chez les cour de la captivité.

de pyramide, toutes les autres sont sermées & inaccessibles. L'opinion commune veut aujourd'hui qu'elle n'ait de la Royau- été ouverte que depuis la conquête de te chez les Hébreux, jus- l'Egypte par les Mahométans. Il est qu'à leur re-certain néanmoins qu'elle l'étoit dès le tems de Strabon. Ce qu'il dit de l'intérieur de cet édifice, & du cercueil qu'on y trouve a, est absolument conforme à ce qu'en rapportent toutes les relations modernes. Plutarque parle aussi des échos que la voix y formoit b, circonstance rapportée également par nos voyageurs c. Il est cependant assez singulier que tous les autres auteurs de l'antiquité aient gardé le silence sur cet article, & qu'en général ils ne nous aient point laissé de description détaillée des différens conduits, des diverses galleries, & des chambres qu'on rencontre dans l'intérieur de la grande pyramide, non plus que du cercueil. placé dans l'appartement le plus élevé.

Presque tous ceux qui ont eû de nos jours occasion de parler des pyramides, n'ont pas manqué d'en terminer la def -cription par quelques traits d'une mo-

<sup>2.</sup> L. 17. p. 1161. p. 15. = P. Lucasti. . b. T. 2. p. 903. A. voyage du Levant. to A. Créaves, pyramid. L. B. 43.

rale commune & triviale fur-les motifs = & l'objet de ces monumens finguliers. III. PARTE. Je ne m'arrêterai point à réfuter ces Depuis Pévaines déclamations répétées de bou- de la Royauche en bouche, & dictées par l'igno-té chez les rance & le manque de jugement. Un qu'à eur repeu plus de connoissance de la façon captivités. de penser des anciens Egyptiens, joint à quelque critique, nous auroit épargné toutes ces répétitions serviles de nos écrivains modernes, concentrés presque toujours dans un même cercle d'idées. Tâchons d'en sortir, & de faire sentir les raisons qui ont pû déterminer les Souverains de l'Egypte à construire des édifices aussi singuliers à tous égards, que le sont les pyramides.

Les Egyptiens étoient persuadés que la mort ne séparoit point l'ame du corps, & qu'elle y restoit attachée aussi long-tems qu'il pouvoit demeurer en son entier a. C'est d'après cette idée que ces peuples prenoient tant de précautions pour préserver leurs cadavres de la pourriture, & les garantir de tous les accidens qui auroient pû en occasionner la destruction. De là ces soins qu'on saisoit pour embaumer les

<sup>3-</sup>Serv. ad Aneid.l. 3, vs 674.

morts, & les déposer dans des lieux MIS PART. où ils fussent à couvert de toute insulte. Pablissement

Depuis l'é-C'étoit le principal objet de l'attention: de la Royau- des Egyptiens. Aussi ne regardoient-ils: té chez les Hébreux, just les palais & les maisons que comme qu'à leur re-des hôtelleries dans lesquelles on ne zour de la fait que passer, & les appelloient ainsi,. paprivité. donnant par opposition le nom de demeures éternelles aux tombeaux.2.

La situation de l'Egypte exposée. tous les ans aux inondations du Nil, avoit obligé les Egyptiens à prendre toutes sortes de précautions pour empêcher la prompte destruction de leurs sépulchres. C'est par cette raison qu'ils les plaçoient dans des bancs de rochers assez élevés pour être à l'abri des débordemens du fleuve. Ils y creusoient des especes de caves, dans lesquelles les Momies étoient déposées. On employoit ensuite toutes sortes de moyens pour en dérober la connoissance. L'entrée de ces tombeaux, faite en forme de puits quarré, étoit si artistement recouverte, qu'on ne peut aujourd'huis

3 Diod. 1. 1. p.60.61. 1 Nous lifons dans Hérodote que Cambyfe, roi de Perse, n'ayant pû exercer fa rage fur Ama-

verains de l'Egypte, fit exhumer le cadavre de ce Prince, & que, pour: comble de mauvais traitement, il le fit brûlerdfin, le dernier des fou- | Herod, l. 3, n. 16.

les reconnoître qu'avec beaucoup de HII. PARTE.

Depuis l'é-D'après ces faits, qui sont certains, tablissement. la construction des pyramides devient de la Royaus té chez les très-simple & très-naturelle. L'unten-Hébreux, jus tion des Souverains qui les firent bâtir, qu'à leur reavoit été d'employer tous les moyens captivisée. que l'art humain peut fournir, pour mettre leurs cadavres à l'abri de tous les événemens, & leur assurer en quelque sorte une durée éternelle. Dans cette vûe ils imaginerent de les placer dans des édifices dont rien ne pût altérer la folidité.Les architectes Egyptiens choisirent pour cet esset la forme pyramidale, plus propre qu'aucune autre par sa structure, à Braver l'injure des tems. Par une fuite du même principe les fondemens de tous ces édifices ontété assis sur le roc b. Peu satisfaits de toutes ces précautions, les rois d'Egypte épuiserent encore toutes les reffources du génie & de l'industrie, pour dérober & masquer l'endroit où leur corps devoit être déposé (1). C'est un

Pietro della Valle.
Lettr. XI. t. 1. p. 231.

Mailler, p. 276.282.

Plin. 1.36. fect. 16.

p. 737. = Mailler, Deferip. de l'Egypte. p. 219.

<sup>220. =</sup> Gréaves, Pyramidograph. p. 7. 21.23. apud Therenot, t. 1. (1) Voy. Her. 1. 3. na. 16. = Diod.1.1.p. 57.

# 136 DES ARTS ET MÉTIERS. L. TE

projet que la construction intérieure de MI :: PART. la grande pyramide rend absolument

Depuis l'é- sensible rablissement

de la Royautour de la captivité.

Joignons à ces motifs des raisons te chez les Hébreux, jus-d'une politique barbare & inhumaine, qu'à leur re-qui peuvent avoir encore contribué la construction de ces prodigieux édifices, si communs dans l'ancienne Egypte. On fait quelle étoit autrefois la fertilité de cette contrée, & le peu de tems & de soins qu'il en coûtoir pour cultiver les terres. Cette multitude innombrable d'habitans, dont l'E+ gypte étoit alors peuplée, jouissoit donc d'une grande abondance & d'un grand loifir. On prétend que sous le regne de plusieurs monarques il y avoit eû bien des troubles & des mouvemens occasionnés par l'effet de cette vie oisi÷ ve & aisée b. Afin de prévenir toutes les factions & toutes les cabales, quelques souverains jugerent à propos de donner, même en tems de paix, beaucoup d'occupation à leurs peuples. Dans cette vûe, ils imaginerent de faire construire les pyramides, entreprise qui devoit nécessairement occu-

<sup>2</sup> Pietro della Valle. 1 b Diod. 1. 1. p. 1008. Lettr. XI. p. 225. Mail- = Plut. t. 2. p. 380. A. let. p. 217. &c.

per, & pendant long-tems, bien des milliers d'hommes. Cette raison politi- IIIe. Partique n'a point échappé à Aristote a. Elle Depuis Pérablissement a même été sentie par Pline, qui ce-de la Royaupendant l'a négligée pour se livrer, Hébreux, juscomme il fait volontiers, à de vaines qu'à leur retour de la captivitée.

Je crois donc appercevoir un double motif dans la construction des pyramides: l'un dicté par la prévoyance de l'avenir, & l'autre par la politique. Mais autant le premier de ces motifs peut sembler excusable, autant le second doit-il paroître odieux & détestable. Aussi lisons-nous dans l'histoireque la mémoire des souverains qui avoient entrepris ces édifices immenses, étoit demeurée en exécration. Ils devinrent, même de leur vivant, l'objet de la haine & de la détessation pu-

De Rep. 1. 5. c. 11. t. 2. p. 407. E.

b L. 36. sect. 16.
Voici les termes dans
lesquels il s'exprime, en
parlant des pyramides:
Regum pecuniæ otiosa ac
slulta ostentatio, quippe
cùm faciendi eas causa à
plerisque tradatur, ne pecuniam successoribus, aut
æmulis instiantibus præberent, aut ne plebs esset
stiosa.

Ces premiers mots,

Regum pecuniæ otiosa ae sulta ostentatio, ont servide texte à tous nos écrivains modernes. Cette pensée leur a parus li belle & si juste, qu'ils l'ont à l'envi commentée & paraphrasée, en se copiant perpétuellement & servilement les uns les autres, comme c'est leur usage dans presque tout ce qui concerne la haute antiquité.

blique; & ces Monarques furent telle-Mic. PART. ment effrayés des plaintes & des mur-Depuis l'é-tablissement mures qu'ils virent s'élever contre eux de la Royau-qu'ils ne purent jouir du fruit de leurs té chez les Hebreux, just-entreprises. Ils n'oserent se faire inhuqu'à leur re-mer dans les pyramides qu'on avoit tour de laérigées par leurs ordres; appréhendant Captivité. que le peuple irrité n'en tirât leurs cadavres, & ne les privât de la fépulture, ces malheureux Souverains furent obligés de recommander à leurs amis de déposer leurs corps dans des endroits inconnus & fecrets 3: Juste punition des corvées exhorbitantes dont ils avoient. accablé leurs sujets, & des travaux-

& les auteurs de ces fameux monumens.

Après les pyramides, on peut mettre, sur la foi des auteurs de l'antiquité,
le labyrinthe d'Egypte au rang des
ouvrages les plus considérables & les
plus singuliers qui ayent jamais été imaginés. Il regne une grande diversité
d'opinions entre les anciens, sur les

inouis qu'ils en avoient exigés: leur nom même a péri. L'oubli auquel ils furent condamnés b est la cause, sans doute, de l'incertitude dans laquelle nous sommes aujourd'hui, sur le tems

Diod. 1. 1. p. 73. 74. b. Herod. 1. 2. n. 128,

1.

Х,

II.

tems auquel on doit rapporter la conftruction de cet édifice si vanté. Je sui-IIIe. PART. vrai le sentiment d'Hérodote, qui me tablissement paroît mériter la préférence, tant par de la Royaufon ancienneté que par l'exactitude de té chez les ses recherches pendant son séjour en qu'à leur re-Egypte: il place la construction du la tour de la captivité. byrinthe fous les douze Rois qui occuperent en même-tems le trône pendant une quinzaine d'années a. Cet événement arriva environ l'an 600 avant J. C. Pomp. Mela différe aussi très-peu: du récit d'Hérodote b. C'est donc d'après ces deux auteurs, que je vais tracer une idée succinte du labyrinthe d'Egypte.

Cet édifice, au rapport d'Hérodote qui l'avoit visité fort exactement, surpassoit tout ce dont ce grand historien. pouvoit avoir jamais eû connoissance, soit par lui-même, soit par les autres. Sous une seule & même enceinte de murailles, on avoit renfermé 3000; falles, dont douze étoient d'une for-

mére sur le labyrinthe d'Egypte, sert encore à confirmer l'opinion que je suis, & prouve que la, construction de ce monument étoit postérieurs à

a L. 2. n. 148.

b L. I. c. 9. Cet auteur attribue la construction du labyrinthe à Psammétique, le dernier de ces douze Rois. Le Glence d'Ho- | ce grand poère.

me & d'une beauté particulières 🦫 HIE. PART. Tous ces appartemens se communi-Depuis l'é-mblissement quoient, mais par tant de tours & de de la Royau-détours que, sans un bon guide, on té chez les Hébreux, jus- s'y seroit infailliblement égaré b. Les qu'à leurre-3000 falles ou chambres étoient, au tour de la furplus, distribuées de maniere qu'il y cantivité.

en avoit autant sous terre qu'au dessus. Hérodote assure avoir visité tous les appartemens d'en haut; mais à l'égard des fouterreins on ne voulut pas lui en permettre l'entrée, par des motifs de superstition . Tout l'édifice du labyrinthe, les murailles & les plat - fonds étoient d'un marbre blanc où la ciselure paroissoit répandue avec beaucoup de profusion d. Chacune des douze salles ou galleries dont j'ai déja parlé; étoit soutenue de colonnes du même marbre e. Le labyrinthe enfin aboutifsoit à une pyramide haute de 40 toises: On y avoit gravé des figures d'animaux plus grande que nature f. H n'existe plus rien aujourd'hui de ce mo+

<sup>2.</sup> L. 2: n. 148.

P. Mela dit douze palais: expression qui désigne la grandeur & la magnificence des douze salles d'Hérodote.

P. Mela, loco citata

<sup>=</sup> Strabo, 1. 17:p.1 165:.. = Plin. 1. 36. fect. 18.

P. 739. L. 2. n. 148.

d Herod. Ibid.

c Ibid.

f: Ibid.

nument si magnifique & si singulier . =

Je crois avoir, à peu-près rapporté III. Part. tout ce que les anciens nous ont transtablissement mis de plus intéressant sur les monuté de la Royaumens Egyptiens. Je crois aussi avoir de la Royaumens Egyptiens. Je crois aussi avoir de la Royaumens Egyptiens. Je crois aussi avoir de la chéreux, juffus sur les voyageurs modernes, ce qui en captivité, peut encore exister aujourd'huib. Permettons-nous maintenant quelques réflexions sur tous ces ouvrages: examinons le génie & le goût qui caractérissioient les entreprises des Egyptiens.

On ne peut nier que ces peuples n'ayent mis quelques idées de grandeur dans leurs projets. Ils visoient à rendre, si l'on peut dire, leurs ouvrages immortels; c'est le but certainement qu'ils paroissent s'être proposés. Aussi n'ont-ils rien oublié pour faire ensorte que leurs monumens pussent braver l'injure des tems. Les Egyptiens ont cherché à donner aux édisces qu'ils ont élévés toute la stabilité que l'art humain pouvoit leur procurer. Ils sont aussi solides qu'immenses; & vraisemblablement il n'est jamais entré de bois dans léur construction; on n'en

<sup>&</sup>quot;Yoyez le woyage le Voyez la feconde l'Egypte par Granger, Part. L. II. c. 3. art. 14 p. 150. 151. 153.

apperçoit point dans tout ce qui exif
Ille. Part. te encore aujourd'hui de monumens

Depuis l'é-Egyptiens entiers ou ruinés a. Ils sont
rablissement
de la Royau-même composés, pour la plupart, de
té chez les
Hébreux, jusplus blocs étonnans de pierre, de marbre
qu'à leur re-ou de granites; & assurément ces peutour de la
captivité, ples ont dû posséder l'art de remuer
assez facilement les masses les plus énormes. C'est une justice qu'il est dissicile de leur refuser, à la vûe de cette quantité d'obélisques, de colosses, d'aiguilles & de pierres d'un vo-

des hauteurs surprenantes (1)

Tel est donc en général le caractère & le goût dominant des monumens de l'Egypte. Ce sont de grandes masses qui imposent toujours, & dont l'aspect ne manque jamais de causer un certain

lume prodigieux qu'ils ont élevés à-

<sup>a</sup> Voyage d'Egypte par Granger , p. 152. 153. = Paul Lucas, troifieme voyage. t. 3. p. 286. · (1) Il faut cependant convenir que les Péruviens, à cet égard, l'ont emporté sur les Egyptiens. Il est entré dans la construction de leurs édifices des pierres d'une grandeur encore plus étonnante que celles qui forment les pyramides & les autres monumens de L'Egypte. Les Péruviens, néanmoins, n'avoient aucune connoissance de la méchanique proprement dite. Ils faisoient tout à force de monde & de bras, & par le moyen de terrasses disposées en maniere de plans inclinés. Acosta, hist. nardes Indes Occid. 1. 6. c. 14. hift. des Incas, t. I. p. 60. 61. 264. 265. 268. Mém. de Trévoux Février 1750. p. 269. Bouguer, voyage au Pérou. P. cv.

étonnement; mais d'ailleurs on n'y apperçoit aucune grace, aucune élégan-III. PART. ce, aucun agrément. Envain les y Depuis l'échercheroit-on. En comparant tout ce de la Royauqui peut exister encore aujourd'hui de té chez les temples, de palais & d'autres édifices qu'à leur reélevés par les anciens Egyptiens, on tour de la sent que ces peuples n'avoient nulle regle pour les proportions, nul dessein fixe & arrêté pour l'ordonnance de leurs bâtimens. Ils travailloient, si l'on peut dire, au hazard & d'une maniere absolument vague & dénuée de principes. Les Egyptiens occupés uniquement à entasser masses sur masses & à élever pierres sur pierres, n'ont pas connu les ressources que l'art peut sournir du côté de l'agrément. Ils ne cherchoient qu'à étonner l'œil du spectateur, & n'imaginoient pas de le satisfaire. C'est pourquoi les belles proportions, les formes heureuses leur ont toujours été inconnues. L'ensemble de leurs bâtimens est maussade & rebutant : les détails en sont encore pires. Les architectes Egyptiens ont absolument ignoré l'art de décorer un édifice. Jamais ils n'ont sçû allier convenablement la sculpture avec l'architecture; ni distribuer & placer à propos les or-

20

Ille. PART. tablissement tour de la captivité.

nemens. Ils en ont mis par-tout à profusion. C'est un papillotage continuel. Depuis le-Ablissement Quelle barbarie, de plus, & quelle de la Royau- ignorance ne remarque-t-on pas dans te chez les Hébreux, just toute l'économie de leurs édifices, qu'à leur re-même les plus superbes? Des colonnes, des chapiteaux du goût le plus sec, le plus mesquin & le plus choquant. Des entablemens d'une lourdeur affommante, des ornemens ridicules, d'une exécution & d'un dessein qui ne sont pas supportables : la vérité est blessée à chaque instant (1) On voit enfin que ces peuples ignoroient entiérement l'art de varier les formes. Il regne dans toutes leurs compositions une monotonie & une uniformité aussi ennuyeuses que choquantes. D'ailleurs nulle proportion, nul dessein, nulle pensée dans l'exécution, tout y est également informe & barbare.

Ce que je dis, au reste, de l'architecture Egyptienne, est parfaitement conforme au jugement qu'en porte Strabon. Ce fameux géographe qui avoit parcouru l'Egypte, assure que les édifices élevés par les anciens ha-

<sup>(1)</sup> Voyez Paul Lucas, cript. du Levant. t. 14

p. 33. = Poccoke, Def-gypte & de Nubie t. 22.

bitans de cette contrée ne présentoient : mi dessein, ni génie, ni élégance a. Aussi IIIc. PART. voyons-nous que leur façon de bâtir n'a point été suivie par les Grecs ni par de la Royaules Romains : le goût de l'architecture Egyptienne n'a visiblement aucun rap-qu'à leur report avec celui que la Gréce & l'Italie nous ont transmis b, le seul néanmoins qui mérite d'être suivi, soit pour l'élégance, soit même pour la solidité (1).

Ajoutons que les Egyptiens paroifsent avoir ignoré entiérement l'art de faire des voûtes. On n'en trouve aucune apparence, aucune indication dans ce qui subsiste encore aujourd'hui de leurs anciens bâtimens. On ne voit pas même qu'ils connussent l'art de táiller en ceintres les blocs qui forment le dessus de leurs portes. Elles sont toutes terminées uniformément par un linteau absolument droit & uni c. Il en est de

<sup>a</sup> L. 17. p. 1159. B. ] = Voyez aussi la relation du Sayd, dans le rec. de Thevenot, t. 2. b Athen. 1. 5. c. 9. p. 206. = P. Lucas, troisieme voyage. t.3. p. 17. 39. 264. = Sicard, Mém. des miss. du Levant. t. 2. p. 209.

& les Romains savoient donner à leurs bâtimens, en voyant depuis combien de siécles plusieurs édifices de la Gréce & de Rome bravent l'injure des tems.

Depuis l'é. tablissement

té chez les Hébreux, juftour de la captivitée

<sup>(1)</sup> On peut juger de la solidité que les Grecs | ci-dessus. Tome V.

Voyez Poccoke, voya ge du Levant, tom. I. Norden, voyage d'Egypte & de Nubic. t. 2. = & les autres auteurs cités

IIIc. PART. Depuis l'é tabliflement té chez les tour de la captivité.

même de leurs plat-fonds. J'ai dit plus haut que, vraisemblablement, les Egyptiens n'avoient point fait entrer. de la Royau- de bois dans la construction de leurs Hébreux, just édifices de conséquence, tels que les qu'à leur re- temples, les palais; &c. De grandes pierres qui portoient par leurs extrémités sur les murs des salles, tenoient lieu de poûtres & formoient les plat-fonds a. Mais attendu que dans une portée un peu considérable, ces pierres auroient pû rompre, les Egyptiens les soutenoient par des colonnes; & c'est ce que nous voyons avoir été pratiqué dans tous les grands édifices décrits par les voyageurs modernes b. Souvent même une seule pierre formoit le platfond d'une falle c. Il ne faut pas croire, au surplus, que le desir de rendre leurs édifices plus durables & plus folides aitété l'unique raison qui ait porté les Egyptiens à n'y point faire entrer de bois. La nature du climat qu'ils habitoient y aura certainement beaucoup

<sup>2</sup> Voyez Gréaves, py- 1 ramid.p. 16. = Thevenot. z. 2.p. 419. = P.Lucas, troisieme voyage. t. 3. p. 38. 264. 265. 275. = Voyage du Levant, t. I. p. 42. P. Lucas, 3e. voyage.

t. 3. p. 38. = Sicard. Mém. des miss. du Levant, t. 7. p. 160. = Granger, voyage d'Egypte.p. 38.47.68.69.73. 5 Herod. 1. 2. n. 155. =Diod.1.1.p.56.=Stra= bo, 1. 17. p. 1165.

contribué. L'Egypte ne produit point de bois de construction. A peine même HI. PART. en trouve-t-on pour le chaufage .

Depuis Pétabliffement tour de la

On ne prendra pas une meilleure idée de la Royaudu progrès des Egyptiens dans les arts té chez les Hébreux, jufde goût & de pur agrément, si l'on jette qu'à leur reles yeux sur ce qui nous reste encore captivité de leur ancienne sculpture. Leurs statues & leurs gravures en creux n'annonçent ni génie, ni talent, ni justesse. L'incorrection en est égale à la maussaderie. Les figures, généralement parlant, en sont séches, droites, d'une seule venue, roides, sans élégance. sans recherches, sans étude dans le choix de la nature, sans action, sans finesse & sans aucun sentiment. Les Egyptiens ne sçavoient, en un mot, ni dessimer les simples figures, ni groupper leurs compositions. Nulle pensée, nulle variété au furplus dans ces assemblages hideux que présentent leurs gravures en creux (1). Remarquons en core

autres monumens vraiment Eryptiens. Je ne parle point ici des basreliefs, car je n'en ai jamais vů, & je doute même que les Egyptiens aient jamais su travailler ces fortes d'ouvrages,

<sup>\*</sup> Pietro della Valle. Let. 11. p. 210. 218. = Granger, voyage d'Egypte.p.13. = Paul Lucas, 3°. voyage, t. 3. p. 211. 212.

<sup>(1)</sup> Voyez les figures gravées en creux fur les obélifques, & fur tous les

que les figures y sont toujours traitées de profil, & jamais de face ni de trois Depuis l'équarts. En effet, les corps vus sous ces tablissement de la Royau-aspects exigent trop de finesse & de té chez les connoissance principalement, pour que Hébreux, jusqu'à leur re-les Egyptiens pussent réussir à les rentour de la dre. Cependant les têtes, les pieds & captivité. les mains, malgré la facilité que donne le profil pour l'exécution de ces fortes de parties, n'ont dans les ouvrages

Egyptiens ni mouvement ni expression. On a déja vû qu'il en étoit de même des ornemens de leur architecture. Ils font travaillés pesamment, sans goût & fans précision. Si les Grecs ont appris des Egyptiens à manier le ciseau, ils ont sçû en faire un bien meilleur usage. Leurs monumens sont aussi précieux par les graces, la variété, le feu, l'esprit & la vérité qui les animent, que ceux des Egyptiens sont rebutans par leur dissormité, leur pesanteur, leur monotonie & leur incorrection. Ce contraste n'avoit point échappé au discernement des anciens. On voit qu'ils faisoient peu de cas de la sculpture des Egyptiens a.

J'ai déja parlé du goût que ces peuples avoient pour les colosses. On a

<sup>&</sup>amp; Strabo, l. 17. p. 1159. = Pauf. 1. 7. c. 5.

même vû, qu'au rapport des voyageurs = modernes, il en subsistoit encore au- IIIe. PART. jourd'hui plusieurs dans différens en- tablissement droits de la haute Egypte a, sans comp- de la Royauter le sphinx qu'on trouve à peu de dis- te chez les Hebreux, justance des pyramides. On ne voit gue-qu'à leur reres à présent que la tête de cette si-captivité. gure, le reste étant enseveli dans le sable. Cette tête à 35 pieds de tour, & 26 de hauteur. On compte 15 pieds depuis l'oreille jusqu'au menton b. Il est facile de juger par ces dimensions de la totalité de cette énorme statue. Je crois, à ce sujet, devoir dire un mot de la maniere dont les Egyptiens travailloient leurs colosses. Un passage de Diodore peut nous en éclaircir.

Cet auteur dit que les sculpteurs Egyptiens étoient dans l'habitude de travailler une statue par piéces séparées. Pour exécuter ces fortes d'ouvrages, ils avoient divifé le corps humain en vingt-une parties & un quart me-

2 Voyez la 26. Part.L. | front, on trouvera qu'elle II. fect. 1. c. 5.

b Maillet , p. 221. = Theven. t. 2. p. 426. Pline , 1. 36. fect. 17. exagere prodigieusement les proportions du fphinx on question : il dit que si l'on mesure la circonférance de la tête par le l

a 102 pieds de tour, & 143 de hauteur. = P. Lucas donne à la tête du sphinx 100 pieds de tour, & environ 70 du menton au haut du front. Il a cru, sans doute, devoir copier Pline. Voyage du Levant. t. 1. p.46.

Depuis l'été chez les tour de la

HIE. PART. Depuis l'érablissement té chez les Hébrenx, jufqu'à leur retour de la captivité.

surées & proportionnées respectivement les unes aux autres. Quand on étoit convenu de la hauteur que devoit de la Royau- avoir la figure qu'il s'agissoit d'exécuter, chaque ouvrier travailloit dans fon attelier la partie dont il s'étoit chargé. Quoique tous ces différens morceaux eussent été exécutés séparément, néanmoins ils s'assembloient & se rapportoient avec la derniere justesse a. Tel est le récit de Diodore, qui demande

quelques réflexions.

Cette pratique des sculpteurs Egyptiens, de travailler une statue par parties féparées, que Diodore nous donne comme une pratique générale, ne devoit cependant pas l'être. Je suis perfuadé que les statues de grandeur naturelle étoient probablement d'un seul morceau, & de la main d'un seul artiste. Il n'en est pas de même à l'égard des colosses composés ordinairement de plusieurs blocs de marbre. Alors la pratique dont parle Diodore, devoit être très-utile & fort en usage pour les exécuter promptement. Voici la maniere dont j'imagine, à peu près, qu'on s'y prenoit. On commençoit par faire un modéle en plâtre, ou en terre, ainsi

a Diod. 1, 1. p. 110.

que le pratiquent aujour d'hui nos sculpteurs. On coupoit ensuite ce modéle III. Part. en plusieurs morceaux. Chaque ouvrier blissement emportoit la piece qui lui étoit destinée, de la Royauée chez les & d'après laquelle il travailloit. On Hébreux, sufconçoit de cette maniere comment plusieurs artistes pouvoient exécuter séparément un même colosse.

Je crois avoir suffisamment prouvé dans les livres précédens, que jusqu'à l'époque dont il s'agit dans cette troisième Partie, la peinture n'a point été connue a. On en doit rapporter l'invention aux siécles que nous parcourons présentement. Mais il n'est pas possible d'en fixer la date avec précifion. On voit seulement que cet art devoit être en honneur dès avant le tems de Candaule, roi de Lydie. Pline dit en effet, que ce Prince, dont le regne tombe environ vers l'an 720 avant J. C. acheta au poids de l'or un tableau représentant une bataille b. Hérodote nous apprend aussi qu'Amasis, qui régnoit fur l'Egypte 5 70 ans avant l'Ere chrétienne, avoit fait présent de son portrait aux habitans de Cyrêne c. La

a Voyez la 2º. Partie. Liv. II. fect. I. c. 5.

b L. 35. sect. 34. p. 690. c L. 2. n. 182.

HIC. PART. Depuis l'établissement de la Royau~ tour de la captivitéa.

peinture étoit donc connue des Egyptiens dans les siécles qui nous occupent présentement.

Je ne pense pas, au surplus, que ces te chez les Hébreux, juf- peuples ayent mieux réusfi dans cet art qu'à leur re- que dans la sculpture. Il n'y a même aucun lieu d'en douter, vû le rapport intime qu'il y a entre la peinture & la sculpture. Aussi n'est-il parlé dans l'antiquité d'aucun peintre ni d'aucun sculpteur Egyptien, célebre par ses ouvrages. Un feul point dans lequel les peintres de cette nation me paroissent avoir réuss, c'est dans la préparation qu'ils employoient pour appliquer leurs couleurs sur le marbre & sur les autres corps liffes & compactes. Ils devoient se servir d'un mordant bien fort & bien puissant. On en juge par ce qu'en disent nos voyageurs. Ils affurent que dans plusieurs édifices à moitié ruinés; on apperçoit encore aujourd'hui des peintures dont l'éclat & le coloris est si vif, si frais & si brillant qu'il semble, disent les habitans du pays, que l'ouvrier n'a pas encore lavé ses mains depuis son travail a. Mais ces mêmes

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Relat. du Sayd apud Thevenot. t. 2. Part. 3c. p. 4. = Sicard, Mém. des miff. du Levant. t.2. p. 209.211.221. t. 7. p.

<sup>37.160.163 .=</sup> P.Lucas, voyage du Levant. t. I.. p. 99. 106. = Granger. P. 46. 47. & 73.

Depuis l'é-

voyageurs s'accordent affez à dire que = toutes ces peintures sont mises à plat; IIIe. PART. c'est-à-dire, sans ruption & sans au- tablissement cune opposition de couleurs. Ce sont, de la Royau-par exemple, des seuilles d'or ou d'ar-té chez les Hébreux, jusgent, mêlées avec des couleurs rouges qu'à leur ret & bleues. Il résulte que dans toutes ces captivités compositions les figures en général tranchent sur les fonds, & s'en détachent; les teintes n'en paroissent ni fondues, ni dégradées.

On peut conclure de tout ce qui vient d'être dit, que les Egyptiens n'avoient fait aucun progrès dans les Arts. de goût & d'agrément. Car, j'en ai déja prévenu, les siécles qui terminent cette troisiéme & derniere Partie de notre ouvrage, doivent être regardés comme l'époque qui termine aussi l'ancienne histoire de l'Egypte. C'est dans l'espace de tems qui s'est écoulé depuis le déluge jusqu'à Cyrus, qu'on doit renfermer ce génie national qui a caractérisé les Egyptiens proprement dits. Nous avons donc épuisé tous les faits & tous les monumens qui peuvent appartenir réellement à ce peuple. Nous sommes en état, par conséquent, de: prononcer sur son goût & sur sa maniere de traiter les Arts.

Depuis l'établissement té chez les zour de la captivité.

Ce que je viens de dire de l'Egypte, regarde également les Assyriens & les. Chaldéens. Ils ont cessé depuis Cyrus de la Royau- de faire un peuple particulier. Deve-Hébreux jus, nus successivement la proie des Perses, qu'à leur re- des Grecs, & de quantité d'autres conquérans, ils se font insensiblement anéantis & confondus avec leurs vainqueurs. L'histoire, depuis cette époque, n'en fait plus mention. On ne les retrouve nulle part. Les réflexions que je vais proposer conviennent donc également aux Assyriens, aux Babyloniens. & aux Egyptiens. On peut envilager fous un feul & même point de vûe le génie & le caractere de ces différens: peuples. Leur histoire commence & finit à peu près dans le même tems. Leurgloire & leurs connoissances ont été à peu près égales, & la puissance & la durée de leur monarchie peu différentes.

L'histoire des Arts présente chez ces nations un contraste bien singulier. On: y apperçoit de fort bonne heure d'assez; grandes découvertes. On leur voit faire, presque dès les premiers siécles, des progrès dont la rapidité étonne & surprend. Mais passé ce premiers momens, on ne remarque plus aucun avancement. Les choses restent chez ces;

peuples toujours dans le même état. Bornés aux pratiques originaires, les III. PART. Asiatiques & les Egyptiens ne parois-tablissement fent point avoir profité de la durée de de la Royauleurs empires pour acquérir de nou-té chez les velles lumieres, ou pour perfectionner qu'a leur releurs premieres découvertes. Les limi- captivités. tes de leur esprit semblent avoir été restraintes & fixées à un certain nombre d'idées & de connoissances acquises dès les premies tems, & au-delà desquels jamais ces nations ne se sont élevées. Bien différens des peuples de l'Europe qu'on voit sans cesse perfectionner leurs connoissances, & travailler tous lesjours à en acquérir de nouvelles, les Egyptiens & les Asiatiques sont restés presque au même point d'où ils étoient partis. Par quelle raison ces peuples nont-ils pas continué à étendre & à perfectionner leurs découvertes; & pourquoi n'ont-ils pas plus avancé dans la carriere des Arts, & même dans celle des Sciences? Je crois trouver dans leur façon de penser & dans le principe: de leur gouvernement, les obstacles: qui ont retardé leurs progrès.

De tous les tems, les Egyptiens & les:

Voyez la premiere Partie, L. IV. chap. fersond. & la seconde Part, L. IV, chap. 1.

IIIc. PART.

Depuis l'ézablissement té chez les qu'à leur retour de la captivité.

Asiatiques ont été peu communicatifs, méprisant souverainement les nations; étrangeres, & ne daignant entretenirde la Royau- avec elles aucun commerce ni aucune Hébreux, juf. relation. Ils ne voyageoient point, & restoient toujours concentrés dans leur pays. Un des principes de leur gouvernement étoit de n'admettre aucune nouveauté, & de suivre scrupuleusement ce qui avoit été pratiqué par leurs: ancêtres a. Ajoutons à ces maximes, qui seules ont dû apporter un obstacle éternel à l'avancement & à la perfection des connoissances humaines, la fausse politique d'avoir rendu les professions héréditaires dans les mêmes familles b. On a vû dans le livre précédent quel tort un pareil établissement avoit dû faire aux Arts, & même aux Sciences . Disons enfin, que la classe des artisans étoit la derniere de toutes les classes, & qu'on avoit un souverain mépris pour ceux qui la composoient d: façon de penser qui a lieu encore aujourd'hui dans tout l'Orient.

Voyez Plato de Leg. 1: 2. p. 789. b Voyez Diod. 1. 2. p. 142. & suprà l. I. c. 4. p. 19. Chap, 4. p. 38. &

d Herod. 1. 2. n. 167. = Diod.1. 1. p. 85. 86.

e Voyez supra L. I. ca. 4. p. 37. & 38.

D'après ces faits, on sent aisément qu'il == ne pouvoit régner aucun esprit d'é- III. PART. mulation chez les Assyriens, les Ba- Depuis Pêbyloniens & les Egyptiens; tout sen- de la Royantiment d'industrie & de gloire étoit né- té chez les cessairement étoussé. On pourroit mê-qu'à leur re-me aller jusqu'à penser que la condition captivité. des ouvriers n'étoit pas meilleure chez ces peuples, qu'elle l'est encore à préfent au Mogol, où on les fait travailler à coups de verges & à force de menaces & de mauvais traitemens a. Ne foyons donc point étonnés du peu de progrès des Asiatiques & des Egyptiens dans les Arts. Des que l'émulation & cette noble ambition, qui seules peuvent élever l'ame & animer les talens, cessent, tout doit languir & seconcentrer dans un cercle borné de répétitions monotones & machinales.

Il n'en étoit pas ainsi chez les Grecs. Un peintre, un architecte, un sculpteur habiles jouissoient de la plus haute considération & des distinctions les plus flatteuses. Leurs noms étoient confacrés dans les fastes de la postérité. Une ville s'honoroit autant d'avoir produit un citoyen recommandable par quel-

a Voyage de Bernier, t. 1. p. 304.305. Il en est : de même à la Chine, Voyez ci-devant p. 46. & 479.

Depuis Pétabliffement té chez les Hébreux,juftour de la captivité.

que talent, que d'avoir donné le jour III. PART. à un politique, à un philosophe, à un: capitaine du premier mérite. C'est à de la Royau- cette façon de penser & d'agir que la Gréce doit la prééminence & la supéqu'à leur re-riorité dans plusieurs parties des Arts, dont jamais, peut être, elle ne cessera de jouir; & pour s'en convaincre, comparons les productions des Afiatiques & des Egyptiens avec celles des Grecs. L'Asie & l'Egypte nous présentent des édifices immenses & prodigieux; mais c'est tout leur mérite. Ce ne sont, à les bien caractériser, que des masses énormes, dénuées d'intelligence & d'efprit; ouvrages de la patience & du mauvais goût. Dans les monumens de la Gréce, au contraire tout éleve l'ame, tout y vit, tout est animé, tout y refpire. Les graces, le feu, le génie & le fentiment le plus exquis s'annoncent de toutes parts.

Qu'on me permette encore ici une réflexion sur les monumens de l'ancienne Egypte. On se plaît beaucoup à les vanter; on croit même volontiers qu'il n'existe rien parmi nous qu'onpuisse leur comparer : oui, si l'on entend parler d'amas de pierres, de masses énormes sans goût. & sans génie.

telles que les pyramides, les obélifques, = les colosses, & en général toutes les III. PART. prétendues merveilles de l'ancienne Egypte; j'avoue qu'à cet égard la de la Royau-France n'offre rien de semblable. Mais té chez les Hébreux, juspeut-on comparer ces monumens in- qu'à leur reformes, dont l'éloignement où ils sont captivités. de nous, fait sans doute le plus grand mérite, avec cette quantité & cette variété d'édifices de tout genre qui s'offrent dans chaque partie du Royaume? L'habitude où l'on est de voir journellement ces chefs-d'œuvre, empêche d'y faire l'attention nécessaire pour sentir tout ce qu'ils peuvent valoir. Si l'on vouloit cependant y réfléchir, on jugeroit bien-tôt quelle est aujourd'huinotre supériorité sur les Egyptiens, & combien, à tout prendre, nos monumens l'emportent sur ceux de ces anciens peuples (1). Je parle des Maisons royales, Versailles, les Tuileries, le Louvre, l'Hôtel des Invalides, Mar-

Depuis l'é-tablissement

& quelque excessives qu'aient été la prévention & l'admiration des Grecs pour l'Egypte, il s'eft trouvé cependant chez eux des écrivains qui ont porté le même jugement des monumens

(1) Quelque outrées | Egyptiens, par raport à ceux de la Gréce. Voyeze Paus. 1. 9, c. 36. p. 783... L'empereur Julien dans fa lettre 68eme. apud Fabric. Biblioth. gr. t. 7 .. p. 84. = Strabo , 1. 176. p. 1159.

= ly, l'Observatoire, &c. Joignons-y IHC. PART. Depuis l'é-certains édifices de Paris, tels que le rablistement Pont royal, celui de la Tournelle, & de la Royau-principalement cette suite étonnante de Hébreux, jus-Quais dont la Seine est bordée de chaqu'à leur reque côté. Si l'on vouloit apprécier le tour de la saptivité. tems; l'argent & le travail qu'ont dû coûter tous ces différens ouvrages également immenses & magnisiques; on fentiroit bien-tôt à quel point la France l'emporte sur tout ce que l'Egypte a jamais pû produire. Je pourrois parler encore de ce nombre étonnant de places fortifiées par M. de Vauban, du port de Dunkerque, de celui de Brest,

de Rochefort, de Toulon, &c. Je pourrois citer aussi le Canal de Languedoc (1), & en général les grands che-

(1) Le canal de Languedoc, depuis son em-bouchure dans le port de Cette jusqu'à Toulouse, a plus de 70 lieues delongueur, fur 30 pieds de largeur. Il a fallu fouvent le couder & le courber autour des montagnes; pour conserver le niveau, l'affermir fur des pilotis dans les terreins mouvans; l'appuyer sur des ponts ou des arches de pierres dans les vallées, escarper ou abattre

percer d'autres enfin, & les voûter pour recevoir ce canal. On a excavé plus de deux millions de toises cubes de terres, & plus de cinq mille de. rochers. On a construit : cent quatorze écluses, pour élever on faire descendre les barques ; seize énormes chaussées pour repouser les eaux incommodes; vingt - quatre épanchojrs pour lâcher les eaux du canal, quand on craint qu'il ne s'emcertaines montagnes, en | plisse de sable ou de di-

mins du Royaume; ces ouvrages font = bien supérieurs à tous ceux de l'ancien- IIIs. PART. ne Egypte. Il en a coûté infiniment plus Depuis Péd'argent, & il a fallu beaucoup plus de de la Royeugénie, de puissance, de goût & de tems té chez les pour faire Versailles avec tous ses dé-qu'à leur refauts, que pour construire une pyra-captivités. mide, ou pour tailler un obélisque. Faisons attention néanmoins que Versailles . ainsi que tous les ouvrages dont je viens de faire l'énumération, ont été exécutés fous le regne d'un feul Monarque.

cet ouvrage plus de quarante mille toises cubes de maçonnerie-en pierre; à quoi il faut ajouter les jettées de deux cents toi-

mon. On compte dans | ses, & le mole de cinq: cents qui couvrent leport de Cette, & qui en: font un afile affuré pour les vaisseaux.



IIIc. PART. Depuis l'é-

tablifiement de la Royauté chez les Hébreux jufqu'4 leur retour de la captivité.

#### CHAPITRE III.

Des Grecs.

EPUIS la guerre de Troye jusqu'à l'an 590 avant J. C. c'està-dire, jusqu'au tems de Solon & de Pissistrate, le détail des événemens arrivés chez les Grecs nous est assez peu. connu. L'histoire cependant nous fournit, dans ce même intervalle, beaucoup de ressources & de lumieres sur l'état où étoient alors les Arts chez ces peuples. Il faut, au reste, faire une obfervation essentielle sur ce sujet, & distinguer les Grécs de l'Europe, des Grecs établis sur les côtes de l'Asie mineure. Les Arts ne sont arrivés qu'afsez tard à un certain point de persection dans la Gréce proprement dite. Leurs progrès ont été beaucoup plus prompts & beaucoup plus rapides dans les colonies qu'elle envoya, peu de tems après la guerre de Troye, s'établir dans l'Afie mineure a. C'est en esset dans cesheureuses contrées qu'on voit naîtreles premieres productions qui ayent

A Voyez supra L. I. c. 5. art. 3.

rendu les Grecs célebres dans la postérité. J'ai fait sentir ailleurs par quelle HIG. PART.

raison ces premieres lumieres ont dû pablissement briller plutôt dans la Gréce Asiatique de la Royauté chez les que dans la Gréce Européenne a. Je n'y Hébreux j sinssisterai donc point quant à ce moquia leur rement. Je passe à l'histoire des Arts dont captivité. les siécles qui sont l'objet de cette troisième Partie de notre ouvrage vont

nous offrir le développement.

C'est dans les colonies de l'Asse Mineure que l'architecture a commencé à fe former. L'invention des deux premiers Ordres dont les Grecs ayent fait usage est entiérement dûe aux habitans de ces contrées. Leur nom les fait affez connoître. Le Dorique est né dans la Doride, & l'Ionique dans l'Ionie. Le Corinthien n'a paru que long-tems après ces deux premiers Ordres. Ce dernier semble avoir pris naissance dans la Gréce proprement dite. C'est le plus. riche, le plus magnifique & le plus élégant de tous les Ordres Grecs, &,l'on peut dire, de tous ceux que l'architecture ait jamais inventés.

J'ai déja eû occasion de rapporter la maniere dont Vitruve raconte l'origine de ces ordres, & j'ai dit que son

<sup>2</sup> Seconde Part. L. III. art. 3. c. 3. 9. 3.

HIC. PART.

Depuis l'établissement captivité.

récit n'étoit nullement vraisemblable: Il ne satisfait point & instruit encore moinsa. Il vaut beaucoup mieux avouer de la Royau- qu'on ignore comment & dans quel Hébreux, just tems précisément ces Ordres d'archiqu'a leur re- tecture ont été inventés. Ce que je crois pouvoir assurer, c'est qu'ils étoient connus & pratiqués dans les siécles qui nous occupent présentement. Le fuperbe temple de Jupiter à Olympie existoit des-lors b. On avoit aussi commencé celui de Diane à Ephése. Enfin, Pisistrate avoit jetté à Athénes lesfondemens du magnifique temple de Jupiter Olympien d, fans parler de plufieurs autres édifices dont on peut voir l'énumération dans les auteurs qui ont

> 2 Voyez la seconde Part. Liv. II. fect. 2. chap. 3.
> b Voyez Pauf. 1. 5.

Ce bâtiment, selon le calcul de Paufanias, doit avoir été construit vers l'an 630 avant J. C.

c Tite-Live, 1. 1. n. 45. place cet événement sous le regne de Servius Tullius 6c. roi de Rome; c'est - à - dire, vers l'an 560 avant J. C.

C'est aussi à-peu-près le calcul de Diogene-Haerce, 1. 2. fegm. 103.

Cet auteur y dit que Theodore de Samos avoir conseillé d'établir les fondemens du temple d'Ephése sur des couches de charbon. Ce Théodore, au rapport d'Hérodote, 1. 3. n. 41. d'Aristote, de Rep.l.5. c. 1-1. & de Paufanias, 1. 8. c. 14. florissoit du tems de Polycrate, tyran de Samos; qu'on fait avoir été contemporain d'A-masis, qui monta surle trône d'Egypte l'an 569 avant J. C. d Vitruv. 1.7. Præfat.

traité particuliérement de l'architecture.

III. PART.

Depuis l'établiffement té chez les

Un fait cependant que je ne crois pas devoir passer sous silence, c'est que la de la Royauméchanique devoit être encore assez Hébreux, jusassez imparfaite chez les Grecs. On voit qu'à leur reque, même du tems de Thucydide, ils tour de la captivité. ne connoissoient pas encore les grues. Leurs ouvriers suppléoient à cette machine si simple, mais si utile, par des poutres quarrées<sup>a</sup>, qu'on faisoit jouer & mouvoir problablement comme des bascules. Ce fait ne nous doit pas donner une grande idée des machines dont les Grecs se servoient pour la construction de leurs bâtimens.

Pour entrer maintenant dans quelque détail sur le goût qui régnoit alors dans leur architecture, je remarquerai d'abord qu'on n'avoit employé qu'un seul Ordre dans l'ordonnance de tous les monumens dont je viens de parler. L'usage d'en mêler & d'en unir plusieurs dans un même édifice, n'a eû lieu qu'affez tard chez les Grecs. J'obferverai ensuite que pendant fort longtems ces peuples n'ont employé que les ordres Dorique & Ionique. Le temple d'Ephése & celui de Jupiter à Olym-

<sup>\*</sup> L. 4. P. 327.

pie, qu'on peut mettre au nombre des Ille. PART. té chez les rour de la captivité.

Depuis l'établissement éclairée ait élevés, étoient, l'un d'orde la Royau- dre Ionique a, & l'autre d'ordre Do-Hébreux, jus- rique b. Le fameux temple de Minerve qu'à leur re- à Athénes, bâti sous Périclès, & celui de Théfée font aussi d'ordre Dorique . On voit enfin que des quatre plus fameux temples dont la Gréce, au jugement de Vitruve, pouvoit se glorifier, les deux plus anciens étoient d'ordre Ionique, le troisiéme d'ordre Dorique, & le quatriéme d'ordre Corinthien. Mais remarquons que ce dernier édifice; au rapport du même auteur, n'avoit été construit que du tems des Romains d. Il est très-rare, en effet, de voir l'ordre Corinthien employé dans les édifices fameux de l'antiquité. Le peu d'usage que les Grecs en ont fait, me porteroit à croire que leurs architecles ne jugeoient pas cet ordre assez grand & affez majestueux. "

Ajoutons que, dans tout ce qui nous reste des plus beaux ouvrages de l'antiquité Grecque & Romaine, construits suivant l'ordre Dorique, les colonnes

<sup>2</sup> Vitrur. 1. 7. Præfat.

b Pausanias, 1, 5. c. 10.

Voyage de Spon. t. 2. p. 420. 455.

d Vitruv. 1. 7. Præfat.

#### DES ARTS ET MÉTIERS. L.II. 167

y font sans base ('). Vitruve s'est conformé à cette pratique. Cet architecte III. PART. qui paroît s'être attaché à traiter de cet tablissement ordre plus exactement que d'aucun au- de la Royautre, ne parle point des bases des colon-Hébreux, jusnes, & cependant il entre dans beau-qu'à leur recoup de détails sur celles des autres or- captivité. dres. Disons aussi que les ordres de l'architecture Greque n'ont point été inventés ni exécutés dans les premiers tems, tels que nous les voyons aujourd'hui dans les ruines de l'ancienne Rome, ni avec les mêmes ornemens que nos architectes y employent. On y a fait successivement beaucoup de changemens & d'augmentations. Chez les Grecs, l'architecture étoit originairement assez peu chargée d'ornemens. Les détails & les parties de leurs ouvrages étoient fondées dans la nature.

Depuis l'é-

(1) Comme au théâtre de Marcellus à Rome, à celui de Vicence, & dans un arc de triomphe trèsmagnifique qui est à Vé-

On peut voir des profils de colonnes Doriques sans base, dans M. de Chambray, p. 15.19.& 23, particuliérement où 51 a rapporté le dessein d'un mausolée antique qu'on voit auprès de Terracine. Les colonnes de cet édifice, qui cst d'ordre Dorigue, n'out point de base. Il en est de même d'un temple de Bacchus, bâti à Sardes fous le regne de Crésus. Les colonnes de ce monument, dont on voit encore les ruines, sont sans base.

Voyez auffi les notes de Perrault fur Vitruve, p. 176. not. b à la fin.

#### 168 DES ARTS ET MÉTIERS. L. II.

Depuis l'érablissement ré chez les Hébreux, juftour de la captivité.

Ils ne croyoient point en conféquence HII. PART. que dans la représentation il fût permis de s'éloigner de la vérité. Ces grands de la Royau- maîtres n'admettoient en un mot, que ce qu'ils pouvoient soutenir & expliqu'à leur re- quer par des raisons solides, ou du moins vraisemblables. C'étoient sur ces principes que les anciens avoient réglédans chaque ordre les proportions qu'ils nous ont laissées 2

> On ne doit cependant pas condamner également tous les changemens qu'on a faits à l'ancienne architecture. Íl y en a d'avantageux. On a cherché à corriger ce qu'il pouvoit y avoir de défectueux dans les premiers modéles. Les bases, qu'on appelle Ioniques, les feules qui fussent en usage chez les anciens, ont été jugées peu convenables. Le chapiteau du même ordre a été trouvé incommode & défagréable. On l'a donc changé. L'accord unanime avec lequel tous les architectes ont reçu & adopté ces innovations, ne permet pas de douter qu'elles n'ayent été heureufes & raifonnables (1).

Les Grecs, au surplus, réservoient

b Voyez la préface de rhode des anciens. p. 24. Perrault sur l'ordonnance des cinq espéces de c. 3. p. 62.

### Des Arts et Métiers. L. II. 169

pour les temples, les théâtres & les autres édifices publics, toutes les beautés III. PART. & les richesses de leur architecture. Ils Depuis l'én'en faisoient point usage pour les mai-de la Royausons des particuliers. Leurs logemens té chez les Hébreux, jusétoient infiniment moins beaux, moins qu'à leur regrands & moins magnifiques que les captivités nôtres. Il n'y avoit pas un seul palais, c'est-à-dire, un édifice particulier qui méritât ce nom dans toute la Gréce. On peut en attribuer la cause à cet esprit républicain qui régnoit dans tous les Etats de cette partie de l'Europe. La modestie extérieure est l'apanage & la vertu favorite des républiques. Quelque riche & quelque puissant que pût être un citoyen, il n'auroit pas osé bleffer les yeux de ses compatriotes par des bâtimens dont l'éclat les auroit offensés, & eût infailliblement exposé. leur auteur à l'envie & à la jalousie publiques. Disons maintenant un mot de la Sculpture & de la Peinture.

On voit que la sculpture & la peinture commençoient aussi à se développer dans la Gréce vers la fin des siécles que nous parcourons présentement. Quelques sculpteurs s'étoient déja fait une réputation brillante vers le tems àpeu-près de la 50°. Olympiade, c'est-

Tome V. H

170 Des Arts et Métiers. L. II.

IIIc. PART. Depuis l'établissement té chez les Hébreux, justour de la captivité.

à-dire, vers l'an 576 avant J. C. Dipœnus & Scyllis se rendirent alors extrêmement célébres par l'invention de de la Royau- sculpter le marbre & de le polir . Ces deux artistes formerent un grand nomqu'a leur re- bre d'éleves dont les ouvrages furent très-estimés. La sculpture cependant n'atteignit ce caractere de pureté, d'élégance & ce degré fublime, auquel les Grecs l'ont porté, que du tems de Periclès, c'est-à-dire, plus de 150 ans après les artistes dont je viens de parler.

A l'égard de la peinture, elle a été encore plus long-tems'à se perfectionner. Cet art, dont je serois fort porté à donner l'invention aux Grecs, ne parut dans tout son lustre que sous Alexandre. Je n'en suis point étonné. Que de tems, que d'études, de soins: & de réflexions n'a-t-il pas fallu pour amener la peinture à une sorte de perfection! Et cet art, comme je crois l'avoir montré, n'a commencé à exister que depuis le tems d'Homere b. Aussi, dans les siécles qui nous occupent maintenant, les peintres étoient-ils encore

solument bruts. b Voyez la seconde Part. L. II. fedt. I. c. 5. art. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Plin. 1. 36. sect. 4. Les plus anciennes infcriptions du Péloponése & de l'Attique sont gravées fur des marbres ab-

### Des Arts et Metters. L. II. 171

fort ignorans. On voit d'abord que pendant fort long-tems on n'a point III. PART. connu l'art de mêlanger les couleurs. Depuis l'é Les premiers tableaux qu'on vit pa- de la Royauroître n'étoient peints qu'avec une seule té chez les couleur, qui devoit être & bien dure qu'à leur re-& bien séche, puisqu'elle n'étoit for-tour de la captivité. mée que par une détrempe de morceaux de vases de terre broyés & pulvérisés très-fin a. On pourroit peut-être penser que cette espéce de peinture ressembloit à celle que nous connoissons aujourd'hui sous le nom de Camayeu. Mais il n'y a pas d'apparence. Les Grecs étoient alors trop peu instruits pour connoître cette façon de peindre, qui confiste à dégrader les tons d'une seule & même couleur. Qu'on juge de leur habileté par un fait qui a pour garants plusieurs écrivains très - célébres de l'antiquité. Ils nous apprennent qu'originairement on étoit obligé d'écrire au bas des tableaux les noms des objets qui en faisoient le sujet, tant ils étoient informes b. Ce ne fut que vers le tems

sont très-clairs & trèsprécis. On n'en peut pas dire aurant de celui de Pline. Sa phrase est louche suivant l'ordinaire de cet écrivain bel-ef-& d'Elien, que je cite, prit. On a même voulu

<sup>2</sup> Plin. 1. 35. feat. 5. b Ariftot. Topic. 1. 6. c.2.t.1.p.243. = Ælian. Var. hift. 1. 10. c. 10. = Plin. 1. 35. fect. 5. Les passages d'Aristote

#### 172 DES ARTS ET MÉTIERS. L. IL

de Miltiade, c'est-à-dire, environ 450 Mile. PART. ans avant J. C que les peintres Grecs

Depuis l'établissement
de la Royau-ressemblance exacte des personnes
té chez les
Hébreux, jusgu'à leur retour de la
captivité.

qui vivoit dans la quatre-vingt-treiziéme Olympiade (410 ans avant J. C.)
il n'y avoit point de tableau qui appellât & retint le spectateur b.

On voit au surplus que, dès les sié-

donner à ce passage un Tens totalement contraire à celui que j'ai cru devoir adopter. On veut faire dire à Pline que les portraits peints par les artistes dont il parle, étoient si ressemblans, que pour faire connoître à la postérité les personnages qu'ils représenroient, on avoit écrit leurs noms au bas de ces tableaux; de-même que nous en usons aujourd'hui au bas des portraits en taille-douce.

Mais cette explication ne me paroît point être la pensée de Pline. Je pourrois d'abord citer en ma faveur le suffrage de tous les interprétes & commentateurs de cet ancien écrivain. Ils ont tous entendu le passage en question dans le sens que je lui donne. Ce-

pendant, fans avoir recours à des autorités qui peuvent souvent paroitre douteuses, je crois qu'on doit, dans cette occasion, interpreter Pline par Aristote & par Elien. Ce principe posé, le passage de cet Auteur confirme le fait que j'ai avancé sur l'ignorance & l'impéritie des premiers peintres. Je conviendrai en même tems que certe explication paroît en quelque forte mettre Pline en contradiction avec lui-même; mais on peut répondre que ce n'est,pas le feul exemple qu'on en trouve dans ses-écrits. C'est, au surplus, le défaut de tous les auteurs qui ont affecté de ne parler que par énigmes & par fentences.

\* Plin. 1. 35. fect. 344 b Ibid. fect. 36.

## DES ARTS ET MÉTIERS. L.II. 173

eles dont il s'agit maintenant, plusieurs = ouvriers se rendirent célébres dans la HIE. PART. Gréce par leur habileté à travailler les tablissement métaux, & particuliérement le fer a. de la Royau-Enfin, si l'on vouloit entrer dans un té chez les plus grand examen & dans des recher-qu'à leur reches plus circonstanciées, il seroit aisé captivités de montrer que c'est à l'époque qui fait l'objet de cette troisiéme Partie de notre ouvrage, qu'on doit rapporter le développement de toutes les découvertes sublimes dont, par la suite, les Grecs ont enrichi les arts. Mais j'abandonne ces détails qui, présentant sans cesse des objets à peu près semblables, pourroient à la fin fatiguer les lecteurs.

Remarquons néanmoins que ces mêmes peuples, dont on ne fauroit trop louer le génie en architecture, en sculpture & peut-être aussi en peinture, ont été fort peu industrieux à se procurer quantité de commodités dont il ne paroît pas aujourd'hui qu'il soit possible de se passer. Par exemple, les vêtemens des Grecs ont toujours été fort désectueux. J'ai déja dit ailleurs qu'ils ne connoissoient ni le linge, ni les souliers, ni les bas, ni les culottes. Leurs

<sup>\*</sup> Hérod. 1. 1. n. 25. = Pauf. 1. 3. c. 12. p. 160.

Depuis l'été chez les sour de la captivité.

habits n'avoient ni boutons ni bouton-IHe. PART. nieres. On verra aussi que ces mêmes tablissement peuples n'ont jamais sçu s'aider de selde la Royau-les pour se tenir à cheval, ni d'étriers Hébreux jus- pour y monter a. Je dirai encore que qu'a leur re-leurs maisons manquoient de quantité d'inventions des plus utiles & des plus agréables. Il n'y avoit, ni vitres, ni cheminées. Ces peuples ignoroient aussi l'art de s'éclairer commodément. Ils . n'ont jamais connu, ni la bougie, ni la chandelle. Je pourois, s'il étoit nécessaire, faire une plus longue énumération des Arts qui ont été inconnus aux Grecs. Je parlerois alors de l'Imprimerie, des Armes à feu, de la Bousfole, des Cartes réduites, de la Chymie, de la Gravure en taille-douce, des Glaces, des lunettes, de l'Horlogerie, des Moulins à eau & à vent, &c; inventions que ces peuples n'ont jamais connues. Mais ce qu'on vient de lire, suffit, je crois, pour prouver quelle a été, à quantité d'égards, l'imperfection & l'ignorance des Arts chez les Grecs.

Fin du second Livre.

<sup>\*</sup> Voyez infrd, L. V. c. 2.



## TROISIEME PARTIE.

Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la captivité: espace d'environ 560 ans.

### LIVRE TROISIEME.

Des Sciences.



aux siécles qui terminent & IIIe. Partabornent nos recherches sur Depuis l'état des sciences chez les de la Royaus

anciens peuples. C'est en esset à l'époté chez les
Hébreux, justique de Cyrus quon voit s'anéantir les qu'à leur res
empires d'Assyrie, de Babylone, & captivité.
même la monarchie des premiers Egyptiens. Nous pouvons donc juger de

T iv

tablissement

zour de la

captivité.

toutes les découvertes qu'on doit pro-Mi. Part. prement attribuer aux Assyriens, aux-Depuis l'é Babyloniens & aux Egyptiens. Celles de la Royau-qui se sont faites chez ces peuples, posté chez les térieurement aux fiécles qui terminent qu'à leur re- cette troisseme Partie de notre ouvrage, ne peuvent leur appartenir qu'afsez imparfaitement. Ce n'étoient plus alors ces mêmes Assyriens, ces mêmes Babyloniens, ni ces mêmes Egyptiens qu'on a vû figurer jusqu'à présent. Leur Empire étoit détruit, & leur génie primitif altéré par le mélange des nations auxquelles ces peuples ont toujours continué d'être foumis depuis

Cyrus.

Il n'en sera pas des Grecs de même que des Asiatiques & des Egyptiens, dans les siécles qui nous occupent maintenant. Nous ne ferons, au contraire, qu'appercevoir le germe naissant de toutes les connoissances qui ont assuré à cette nation le rang distingué dont elle est, & sera toujours en possession. L'époque que nous parcourons à présent, doit cependant être regardée comme une des plus remarquables de l'histoire Grecque. Ce fut vers la fin. des siécles qu'elle embrasse, que les Lettres & la Philosophie commencerent

petter dans la Gréce de profondes racines, crûrent avec rapidité, & deve-IIIe. Part.

Depuis l'écabilifement de la Royauté chez les nivers entier n'a cessé, & ne cesse en-Hébreux, justique de la Royauté chez les nivers entier n'a cessé, & ne cesse en-Hébreux, justique leur regurà leur regurà leur regurà leur regurà leur gurà leur regurà leur petivité.



#### Ille. PART.

Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la saptivité.

### Depuis l'é-CHAPITRE PREMIER.

De la Médecine.

E L'AVEU de toute l'antiquité, depuis la guerre de Troye jusqu'à celle du Péloponése, l'histoire de la Médecine est demeurée couverte des plus épaisses ténebres a. On ne peut cependant pas suppofer que, pendant un si long intervalle, ont ait absolument négligé l'étude d'une science aussi nécessaire que la Médecine. Les livres faints attestent le contraire. Salomon devoit posséder une grande partie des connoissances qui forment l'art de remédier à nos infirmités. L'Ecriture dit de ce Prince, qu'il avoit composé des traités sur tous les animaux, les oiseaux & les poissons, & qu'il avoit écrit sur tous les arbres & sur toutes les plantes, depuis le cédre du Liban, jusqu'à l'hysope b. Plusieurs autres faits

Entre autres connois-

fances que Salomon s'attribue dans le livre de la fagesse, il met celle de la différence des plantes & des propriétés des racines, c. 7. y. 20,



a Celje, l. 1. in præfat. = Plin. l. 29. sect. 2. p. 493. = Ifidor. Orig. l. 4. c. 3.

rapportés dans les livres saints attestent également la connoissance & l'u-III. Part. fage de la Médecine dans les siécles qui tablissement nous occupent présentement.

Tout de la Royauté chez les

Nous voyons qu'alors il y avoit des Hébreux, jufmédecins de profession chez les Hé-qu'à leur retour de la breux. Asa, roi de Juda, étant atta-captivité. qué de la goutte, on lui reproche de s'être adressé aux médecins plutôt qu'au Tout-puissant<sup>a</sup>. Ezéchias, qu'un abcès menaçoit de la mort, est guéri par l'application d'un cataplasme de figues b. Joram, roi de Juda, blessé dans une bataille, se retire à Jésraël pour se saire panser. On recueille aussi de plusieurs expressions des Prophêtes, qu'on savoit alors guérir les plaies, les fractures & les meurtrissures, par le moyen de certains médicamens, tels que la réfine, le beaume, la graisse & les huiles d. Il paroît même qu'on avoit beaucoup de confidération pour les médecins chez les peuples de l'Asie. » Ho-» norez le médecin, dit l'Ecclésiasti-» que, à cause du besoin que vous en pouvez avoir e. »

<sup>\*\* 3.</sup>Reg.c. 15. \$\display\$. 23. 
= 2. Paral. c. 16. \$\display\$. 12. 
\$\display\$ 4. Reg. c. 20. \$\display\$. 7. 
= If. c. 38. \$\display\$. 21. 
\$\display\$ 4. Reg. c. 8. \$\display\$. 29. 

\*\* Chap. 38. \$\display\$. 1.

Depuis l'érablissement zour de la captivité.

A l'égard des Grecs, quoique nous ignorions l'état & les progrès de la Médecine chez ces peuples, depuis la guerde la Royau-re de Troye jusqu'à celle du Péloponéte cnez les Hébreux, just se, il est cependant certain que les qu'à leur re- Asclépiades, c'est-à-dire les descendans d'Esculape, conserverent cette science dans leur famille sans aucune interruption. On comptoit trois écoles célébres qu'ils avoient établies, l'une à Rhodes, l'autre à Cos, & la derniere à Cnide. Hérodote, antérieur à Hippocrate (1), parle aussi de plusieurs autres écoles de Médecine très-fameuses. Joignons-y celle d'Italie, qui dût sa naissance à Pythagore, & dont on ne peut guéres reculer l'érection plus tard que l'an 550 avant J. C. a

Les poëmes d'Homere fournissent des preuves encore plus marquées de l'état de la Médecine, & des progrès qu'elle devoit avoir faits dans le tems où vivoit ce grand poëte. On trouve dans ses écrits quantité de détails anatomiques. Homere désigne par leur nom presque toutes les parties du corps

<sup>(1)</sup> Cegrand Médecin | florissoit dans le tems de la guerre du Péloponése, wersl'an 430 avant J. C.

<sup>2</sup> Voyez le Clerc, hift. de la Médecine, preme. Part, L. II. c. 1. & 2.

#### Des Sciences. L. III. 181

humain. Il y a plus; ce poëte doit avoir
eû une grande connoidance de leur IIIe. Parts.
firucture & de leurs fonctions, à en juger par la description qu'il fait des bles de la Royaufures & des accidens qui en résultent. té chez les
Hébreux, jus.
On pourroit même lui reprocher d'a- qu'à leur res
voir, à cet égard, affecté de faire montre de sa science. Quoi qu'il en soit
cesssaits ne permettent pas de révoquer
en doute les lumieres que, de son tems,
on avoit acquises en Médecine. Il se
présente néanmoins une réslexion qui
sembleroit, au premier coup d'œil,
rendre dissicles à concevoir ces connoissances anatomiques, si bien caractérisées dans les écrits d'Homere.

Si l'on en croit un ancien commentateur de Platon, Alcméon disciple de Pythagore, passoit pour le premier qui eût anatomisé des animaux à. Aristote, qui n'a vécu que plus de 80 ans après Hippocrate, nous apprend d'ailleurs que de son tems, les Grecs n'avoient point encore osé disséquer des cadavres humains. Lorsque ce philosophe parle des parties internes de l'homme, il dit qu'elles sont sortinconnues, qu'on n'a rien de bien certain sur leur structure & leur arrangement, & qu'il en saut

<sup>&</sup>amp; Chalcide in Time Plate p. 30a.

juger par la ressemblance qu'elles doinie. Part, vent avoir avec les parties des autres
Depuis l'établissement animaux qui peuvent avoir quelque
de la Royaurapport avec chacune d'elles a. Comté chez les
Hébreux, just ment a-t-il donc pû se faire que dès le
qu'à leur resour de la
captivité. à une sorte de justesse & d'exactitude?

Cette objection qu'on jugeroit d'abord très-forte, cesse néanmoins de le paroître, quand on fait réflexion aux divers moyens que, dans tous les tems, on a eû de s'instruire de la disposition du corps humain. Je les ai exposés, ces moyens, dans la premiere Partie de cet ouvrage b. On peut aussi consulter ce qu'a dit sur ce sujet Daniel le Clerc dans son histoire de la Médecine. Ce favant homme y fait concevoir trèsaisément comment les anciens Médecins auront appris à connoître les parties internes du corps humain, sans avoir été néanmoins dans l'usage habituel de disséquer des cadavres .

Je croirois d'ailleurs que les peuples de l'Asie ne se faisoient pas le même scrupule que les Grecs, d'ouvrir les cadavres humains. Homere peut donc

B. 16. init.

b. L. Ill. chap, f. art. 2.

74. 2.75.

avoir puisé chez eux les connoissances = anatomiques qu'il a répandues dans ses III. PART. ouvrages. Car quoiqu'on ne puisse pas tablissement déterminer précisément quelle a été la de la Royaupatrie de ce prince des poëtes, il me Hebreux, jusparoît cependant hors de donte qu'il qu'à leur reest né & a passé la plus grande partie captivité. de sa vie dans l'Asie Mineure. C'est un fentiment que j'ai déja eu foin d'établir. J'ai cru même, en conféquence, devoir rapporter aux peuples de ces contrées certaines connoillances trop delicates & trop relevées, pour qu'Homeré ait pû les puiser dans le sein de la Gréce proprement dite. On ne doit point en faire honneur aux habitans de cette partie de l'Europe. Ils étoient encore bien groffiers & bien ignorans au siécle dans lequel ce poète a parû.

Je crois en avoir dit assez pour montrer que le vuide, qui regne dans l'histoire de la Médecine, depuis les enfans d'Esculape, Podalire & Machaon, jusqu'à Hippocrate, ne vient point de ce que, pendant cet intervalle, on aura négligé l'étude de cette science. On ne doit attribuer l'ignorance où nous sommes, des noms & de la capacité de ceux qui ont cultivé alors la Médecine, qu'aux tems auxquels ils ont vécu,

L'histoire de ces siécles est très-con-III. PART. fuse & très-désectueuse. Les médecins Depuis l'établissement ne sont pas les seuls qui aient lieu de dé la Royau-s'en plaindre. Il ne se présentera que té chez les Hébreux, just trop d'occasions de s'en convaincre par qu'à leur re-rapport à bien d'autres objets.



#### CHAPITRE IL

De l'Astronomie.

Depuis l'établiffement de la Royauté chez les Hébreux, jurqu'à leur retour de la captivité.

HISTOIRE de l'Astronomie, tour de la dans les siécles que nous parcourons présentement, n'est pas tout-àfait aussi ingrate que celle de la Médecine. Les écrivains de l'antiquité nous fournissent un peu plus de secours sur l'état où pouvoit être alors cette science chez les différens peuples dont nous avons à parler. Les Babyloniens, les Egyptiens, & fur-tout les Grecs, vont nous donner lieu de présenter quelques détails curieux & intéressans. Examinons d'abord l'état de l'Astronomie . chez chacun de ces peuples en particulier. Nous présenterons ensuite quelques idées générales, réfultantes des différens faits que nous allons rap porter:



#### IIIc. PART.

Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la \* \*aptivité.

#### ARTICLE PREMIER.

## Des Babyloniens.

N sçait à quel point l'hiftoire des Babyloniens & des Affyriens nous est inconnue. Il paroîtroit donc que nous ne serions guéres en état de juger des découvertes & des progrès que ces peuples avoient faits en Astronomie. On va voir néanmoins, qu'en rassemblant & rapprochant les différents traits répandus dans les auteurs de l'antiquité, on peut se former une idée assez juste des connoissances astronomiques des Babyloniens.

Les astronomes de Chaldée étoient instruits que le soleil & les planètes avoient un mouvement propre d'occident en orient, & que ces révolutions se faisoient avec de grandes inégalités de tems, & de grandes différences de vîtesse à lis enseignoient que la lune est placée au dessous de toutes les étoiles & de toutes les planètes; que, comme elle est la plus petite de toutes celles

Diod. 1. 2. p. 144. = Simplic. in 1. 2. Arift. de calo. fol. 117. verfo.

qu'on apperçoit, elle est aussi la plus proche de la terre a; que sa révolution He. Part. se fait en moins de tems; non pas qu'elle de la Royautres planètes, mais à cause du peu d'é-Hébreux, justendue de son orbite. Ils sçavoient de qu'à leur replus que la lune n'a qu'une lumiere emcaptivité. pruntée, & que ses éclipses viennent de ce qu'elle entre dans l'ombre de la terre b.

Les Chaldéens ne comptoient que 36 constellations; 12 dans le zodiaque, & 24 hors de ce cercle. Ils distinguoient ces dernieres en septentrionales & en méridionales. Ils avoient divisé chaque signe du zodiaque en 30 dégrés, & chaque dégré en soixante parties, ou minutes. Par cette méthode, les Chaldéens avoient trouvé le mouvement moyen de la lune. Ils étoient ainsi parvenus à déterminer le retour périodique de cette planète avec beaucoup de précision.

\* Diod. I. 2. p. 144.
Ce passage de Diodore
mérite attention. Comment les Chaldéens avoient-ils pû deviner
que la lune est esse chiefectivement la plus petite des
planetes? C'étoit probablement de leur part une
sonjecture des plus ha-

fardées. b Diod. 1. 2. p. 144.

Diod. Ibid.

d Gemin. c. 15. p. 62. = S. Empiric. adv. aftrolog. l. 5. p. 339.

On peut douter néanmoins que toutes ces con

Depuis Pétablissement té chez les tour de la cáptivité.

L'avantage qu'ont eû ces astrono? mes, d'avoir inventé de fort bonne heure le moven de mesurer exactement de la Royau- les différentes parties du jour, doit te enez les Hébreux, just nous donner une assez bonne idée de qu'à leur re- leurs calculs aftronomiques. On convient affez généralement qu'ils ont connu, avant tous les autres peuples, l'us fage des cadrans solaires a. Aussi passoient-ils pour les premiers qui eussent entrepris de mesurer la durée de la révolution annuelle du soleil b. Leurs observations, à cet égard, n'avoient point été infructueuses. Nous voyons que, des le regne de Nabonassar, l'année chez ces peuples étoit de 365 jours. Les anciens nous le font affez connoître, en disant que les années, nommées autrefois Années de Nabonassar, répon-

> noissances fussent bien ! anciennes chez les Chaldéens. Voyez Weidler, Hift. Aftron. c. 3. p. 35.

<sup>2</sup> Hérod. 1. 2. n. 109. Hérodote ne fixe point Pépoque de cette découverte. On doit juger cependant qu'elle devoit être fortancienne. Nous trouvons, dès le tems d'Achaz, c'est - à - dire eing ans avant l'Ere de Nabonassar, l'usage des cadrans folaires, établi à Jerusalem. 4. Reg. c.

20. V. 11. 2. Paral, c.

32. v. 31. Il est très-vraisemblable qu'Achaz tenoit des Babyloniens la connoifsance de cet instrument mathématique. L'Ecriture, en effer, nous apprend que ce. Prince fue en grande liaison avec Theglath-Phalafar, roi d'Affyrie. 4. Reg. c. 16. \*. 8, &c.

b Achill. Tat.ad Arata Phænom. c. 18.

Depuis l'é

adoient, mois pour mois & jour pour = jour, à l'année civile des Egyptiens a. III. Part.

On pourroit encore, s'il en étoit be- tablissement foin, appuyer ce sentiment par l'usage de la Royaudes Perses. Depuis le regne de Cyrus, Hébreux, jusl'année de ces peuples fut réglée à 365 qu'a leur rejours b; & on sçait que Cyrus est le pre-captivité mier qui ait soumis l'Empire de Ba-

bylone au trône de Perfe.

Il n'est pas aussi facile de décider dans quel tems les Babyloniens ont connu la nécessité d'ajouter à leurs années ordinaires les cinq heures & quelques minutes, dont la révolution annuelle du foleil surpasse la durée de 365 jours. Il est certain que cette découverte n'avoit pas échappé aux astronomes Chaldéens. Strabon l'assure trèsprécisément ; mais il n'en fixe point l'époque. Cependant la maniere dont il s'exprime, donne assez à entendre que cette connoissance étoit fort anciennement répandue dans la Chaldée. Tout nous autorise donc à croire que, dans le cours des siécles qui font présentement notre objet, l'année des

<sup>?</sup> Censorin. de Die nat. | des Egyptiens. Voyer dans le chap.

kuivant ce que nous di-Jons sur l'année civile

b. Q. Curt. 1. 3. c. 3. p. 154. = Voyez austi Diod. 1. 2. p. 120.

<sup>5</sup> L. 17. p. 1160. A.

Babyloniens étoit de 3 65 jours & quel-III. Part. ques heures (1). On pourroit même Depuis Pércroire, qu'à cet égard, ils avoient porde la Royau-té la précision à un grand dégré de justé chez les Hébreux, justqu'à leur re-ticuliérement a.

rour de la captivité. On nous a conservé les noms d'anciennes périodes astronomiques dont l'invention étoit dûe aux Chaldéens. Bérose s'en étoit servi pour faire ses calculs chronologiques b. Mais ces mesures de tems, dont l'usage étoit alors très-familier, nous sont aujourd'hui assez inconnues. Il regne beaucoup de difficultés sur le nombre d'années dont chacune de ces périodes étoit compo-

(1) Ubo Emmius, & après lui Munkerus de Intercalat. 1.3.c.2, donnent à entendre que l'année des Chaldéens n'étoit que de 365 jours seulement. Ils disent que, pour réparer le dérangement que le quart de jour omis causoit à la longue, ces peuples en composoient un mois, qu'ils ajoutoient tous les 120 ans à leurs années ordinaires; que par ce moyen chaque cent vingt-unieme année étôit de 395 jours, c'est-à-dire, de 13 mois. Mais ces écrivains ne citent pour ga-

rant de leur fentiment aucun auteur de l'antiquité, & de plus ils font démentis formellement par Strabon, comméon vient de le voir. On peut donc mettre hardiment cette opinion au nombre de ces systèmés faits à plaisir, qui n'ont d'autre fondement que l'imagination de l'auteur qui les a enfantés.

<sup>2</sup> Dans la differtation fur les Périodes astronomiques des, Chaldéens, à la fin de cet ouvrage.

Voyez Syncell.p.17.

= Abyden. apud eumd.
p. 38. C.

### Des Sciences. L. III. 191

Lée. Les efforts que quelques critiques = modernes ont faits pour les éclaircir, ne IIIe. Part. satisfont pas encore pleinement. Pour Depuis l'éne point trop interrompre l'exposé que de la Royauje fais des connoissances astronomiques té chez les Hébreux, jusdes Babyloniens, je rendrai compte qu'à leur rede ces différentes périodes dans une captivité.

Differtation particuliere a.

Le système que les Chaldéens s'étoient formé sur les Comètes, paroît mériter aussi quelque attention. Apollonius de Minde, célebre astronome, nous apprend que les Chaldéens, chez lesquels il avoit étudié, regardoient les comètes comme des planètes dont la révolution se faisoit dans des orbites très-excentriques à la terre, & que ces astres n'étoient visibles que dans le tems où ils parcouroient la partie inférieure de cette orbite. Les mêmes astronomes prétendoient encore, au rapport d'Apollonius, connoître le cours des comètes & la durée de leurs périodes b. Pline, Plutarque & Stobée parlent aussi très-clairement de ce système des Chaldéens . J'imagine cependant qu'il étoit

a Voyez à la fin de l'ou- | & c. 17. p. 831. vrages, la Dissertation sur les Périod. des Chaldéens.

b Apud Senec. Quæft. nat. 1.7. c.3. t. 2. p.820.

c Plin. 1. 2. fect. 23. p.89. = Plut.t.2.p.893. =Stob. Eclog. Phys. 1.

I. p. 63. Pline & Plutarque ne

III. PART. Depuis l'érablissement té chez les gu'à leur retour de la captivité.

= plutôt dû au hafard & à l'incertitude . qu'à l'étude & à l'expérience a. Les anciens n'avoient rien d'assuré sur cet obde la Royau- jet, ni en général sur la plupart des Hébreux, jus. phénoménes de l'astronomie physique.

> On peut encore mettre au nombre des connoissances astronomiques des Chaldéens, les idées qu'ils s'étoient formées sur l'étendue de la circonférence du globe terrestre. On prétend qu'ils étoient parvenus à déterminer qu'un homme, marchant d'un bon pas, suivroit le soleil autour de la terre, &

disent pas nommément que ce fur le système des Chaldéens, mais on doit. présumer que c'étoit chez ces peuples que les anciens philosophes de la. Gréce avoient puisé ce qu'ils disoient des comètes. Séneque & Stobée autorisent à le croire, puisqu'il paroît par leurs écrits que cette opinion fur les comètes étoit établie très - anciennement. dans la Chaldée.

a Séneque nous en fournira la preuve dans le même passage que je viens de citer, p. 820. Il y parle d'un autre aftronome, nommé Epigénes. qui disoit que les Chaldéens n'avoient rien de certain fur les comètes, & qu'ils les regardoient

comme des météores allumés par l'effort de quelque tourbillon d'air violemment agité.

Ces contradictions ne doivent point neus furprendre. Il y avoit plusieurs écoles chez les Chaldéens. Pline en compte trois, 1.6. c. 26. p. 332. On enseignoit différens systèmes dans toutes ces écoles, fuivant le témoignage de Strabon (1.16. p. 1074.) Ainfi Apollonius a rapporté celui qu'on adoptoit dans l'école où il avoit étudié, & Epigénes ce que l'on débitoir dans celle qu'il avoit fuivie; & il n'y avoit point alors de raisons qui puffent accréditer un fyste- . me plus que l'autre.

arriveroit

arriveroit en même tems que cet astre au point équinoxial a; c'est-à-dire, que IIIe. PART. dans l'espace d'une année solaire, que Depuis l'éles Chaldéens, comme on vient de le de la Koyauvoir, déterminoient à 365 jours & té chez les Hébreux, jusquelques heures, un homme marchant qu'à leur red'un bon pas, pourroit faire le tour de captivités la terre, & le feroit effectivement, s'il

pouvoit toujours foutenir sa marche

également (1).

Voilà tout ce que nous avons pû recueillir de plus précis sur les connoisfances des Chaldéens en astronomie. Ils avoient fait, comme on voit, quelques progrès dans certaines parties de cette science; mais il y en avoit quantité d'autres, & des plus importantes, qui leur étoient absolument inconnues. Les Chaldéens n'avoient, par exemple; qu'une théorie fort imparfaite des éclipses de soleil. Ils n'osoient les déterminer ni les prédire b. Une pareille ignorance n'annonce pas dans ces astrono-

phenom. c. 18.

Achill. Tat.ad Arati | la circonférence de l'équateur du globe de la terre est d'environ 9000 lieues. Il résulte de ce calcul que les astronomes de Chaldée avoient des notions affez justes de la grandeur de la terre. b Diod. 1. 2. p. 145.

<sup>(1)</sup> Un homme fait communément une lieue par heure: par conféquent, s'il pouvoit marcher toujours fans s'arreter, il en feroit 24 par jour, & 8760 en 365 jours. On fait que Tome V.

rour de la captivité.

mes des connoissances bien exactes, ni III. PART. des lumieres fort étendues sur les phé-Depuis l'é-noménes célestes. Peut - être même de la Royau- n'ont-ils acquis que dans des tems trèste chez les postérieurs, une partie des découverqu'à leur re- tes dont j'ai crû pouvoir leur faire honneur dans les siécles dont je parle dans cette troisieme Partie de mon ouvrage . En effet, malgré la conquête de l'Empire de Babylone par Cyrus, & fuccessivement par Alexandre, les Chaldéens ont toujours continué à jouir d'une très-grande considération, par le respect extrême dont les anciens étoient prévenus pour les connoissances que ces prêtres avoient, dit-on, acquises dans l'astrologie judiciaire. La destruction de l'Empire de Babylone n'a donc point mis les Chaldéens hors d'état de pouvoir perfectionner leurs découvertes astronomiques ; & Diodore, de qui j'ai emprunté la plûpart des détails dont je viens de rendre compte, n'a connu ces astronomes que bien postérieurement au siécle d'Alexandre.

Il ne me reste plus qu'à dire un mot de l'Observatoire des Babyloniens. Le principal objet des anciens astronomes

Voyez Weidler, Hift. Aftron. c. 3. P. 35.

## DES SCIENCES L.HI. 195

Depuis l'é-

éroit d'apperceyoir & de saisir le lever & le coucher des astres. Ils ne trouve- Ille, PART, rent pas d'abord d'endroits plus propices pour cet effet, que les grandes plai- de la Royaunes ouvertes de tous côtés, où la vûe te cnez les Hébreux jusdécouvroit un horison vaste & étendu. qu'à leur retour de la Les plaines furent donc, pendant plu- captivités sieurs générations, les seuls observatoires en usage. Mais les peuples policés chercherent bientôt à se procurer les moyens d'observer le cours des astres avec plus de facilité & de précision. Dans cette vûe, ils construisirent des édifices dont l'élévation leur donnoit beaucoup plus d'avantage. Les Babyloniens ne furent pas les derniers à mettre cette pratique en usage. J'ai déja eû occasion de parler du temple de Bel, si renommé chez ces anciens peuples a. Cet édifice renfermoit dans son centre une tour extrêmement élevée, dont la construction paroît avoir été plus ancienne que celle du temple même b. C'étoit du sommet de cette tour que les Chaldéens faisoient leurs principales observations c.

<sup>2</sup> Supra. L. II. chap. | Hist. des Juiss. t. I. 1. 2. p. 111. 4 Prideaux , P. 218. 222. Diod. 1. 2. p. 123. 1. p. \*II. #

III. PART.

Depris l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jusqu'a leur retour de la captivité.

## ARTICLE II.

## Des Egyptiens. nev. 0 2

Les Grecs, le peuple de l'antiquité dont nous pouvons le plus facilement appercevoir & suivre les progrès dans les sciences. J'ai exposé dans les Livres précédens, les différentes manieres dont les Egyptiens avoient réglé leurs années, d'abord à 360 jours, & ensuite à 365. Examinons si, dans l'époque que nous parcourons maintenant, ils étoient parvenus à un plus grand dégré de précision.

Le soleil employe à sa révolution annuelle 365 jours & environ six heures. J'ai rendu compte des motifs qui m'ont détermine à prêter, dans les siécles présens, aux Babyloniens la connoissance de ce quart de jour excédent. Je ne suis pas également porté à croire que les Egyptiens en eûssent aussi fait la découverte. Voici les motifs qui m'en

empêchent.

Thalès a été le premier des Grecs qui ait donné 365 jours à l'année. Ce

philosophe vivoit vers l'an 600 avant: l'Ere chrétienne. L'histoire remarque IIIe. PART. qu'il n'avoit point eû d'autres maîtres Depuis l'éque les Egyptiens . Du tems de Tha- de la Royaulès, l'année Egyptienne n'étoit donc té chez les encore que de 365 jours.

Depuis l'é-. qu'à leur retour de la

Hérodote écrivoit dans le cinquieme captivité, siécle avant J. C. Ce grand historien, dont le témoignage est si respectable pour tout ce qui concerne les anciens Egyptiens, dit, en parlant de l'année de ces peuples, qu'elle étoit de douze mois composés chacun de 30 jours, auxquels on ajoutoit cinq jours de plus tous les ans. Par ce moyen, continuet-il, les Egyptiens se procurent le retour périodique des saisons dans les mêmes mois de l'année. On voit, par ces dernieres paroles, qu'Hérodote n'a pas fenti l'inconvénient du dérangement des saisons attaché à une longue suite d'années de 365 jours; & c'est encore une preuve que, de son tems, l'année Egyptienne étoit bornée à un pareil nombre de jours.

Enfin il paroît par Strabon que les Egyptiens n'ont connu les fix heures, à-peu-près, qu'il faut ajouter aux 365

Diogen. Laert. 1. 1. fegm. 27. = Clem. Alex. Strom. 1. 1. p. 352.

Jours de l'année commune, que vers HIP. PART. le tems où Platon & Eudoxe voyage-. Depuis l'é-Depuis l'é-rent chez ces peuples. Du moins est-il de la Royan-certain, par le témoignage de ce Géoté chez les té chez les Hébreux, jur graphe, que ces deux philosophes apprirent cette particularité des prêtres qu'à leur resour de la Egyptiens, & que, jusqu'à ce moment, captivité. les Grecs l'avoient ignorée a. Il y a donc bien de l'apparence que les aftronomes Egyptiens firent cette découverte dans l'intervalle de tems qui s'est écoulé entre le voyage d'Hérodote & celui de Platon en Egypte, intervalle de plus de 80 ans. La maniere done Strabon raconte que les Prêtres en firent part à Eudoxe & à Platon, acheve, à mon avis, de confirmer ce sentiment. Il nous représente cette connoissance comme une espéce de mystere qu'on ne communiquoit qu'aux personnes privilégiéesb. Les sçavans d'Héliopolis expliquerent, dit-il, en secret

à nos deux philosophes la véritable durée de l'année solaire. Ce ne sut même que par un séjour de treize années que Platon & Eudoxe pûrent mériter la consiance des prêtres, au point d'en obtenir la communication de cette im-

Strabo, 1. 17. p. b Ibid, p. 1159.
1159. 1160. Strabo, Ibid.

Depuis l'é-

portante découverte . Nous ne devons pas, au reste, être surpris que les IIIe. PART. Egyptiens en fissent alors un mystere. Depuis l'é-Plus cette découverte étoit récente, & de la Royauté chez les plus ils en devoient êtré jaloux. Hébreux, juf

On pourroit dire que si Hérodote qu'à leur ren'a point parlé de ce quart de jour excé-captivité. dent, c'est que vraisemblablement il aura été trompé par la pratique des Egyptiens. Ces peuples avoient deux formes d'années, l'une civile & l'autre astronomique b. Cette derniere étoit de 365 jours & quelques heures; mais seur année civile n'étoit que de 365 jours . Ce n'étoit pas sans dessein que les Egyptiens l'avoient ainsi réglé. Ils ne vouloient pas que leurs fêtes revinssent toujours dans le même tems. Leur intention, au contraire, étoit qu'elles parcourussent successivement toutes les faisons de l'année d. Les Egyptiens n'admettoient donc point d'intercalalation dans leurs années civiles; elles étoient constamment de 365 jours es ce qui les faisoit anticiper d'un jour,

¥159. 1160. b Voyez Diod. 1: 1. p. 59. = Strabo , 1. 17. p. 1171. C Voyez les Mém. de PAcada des Inferieta ta l

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strabo, 1. 17. p. 14. p. 240.350.351. d Gemin. p. 33. Cen-forin. c. 18. Theo. Alexandrin. fragm. apud Petay. Vranolog.

Gem. Cenfor. Theon. Diod. Strabo, Ubi fupra.

tour de la captivité.

tous les quatre ans, sur la véritable an-MIC. PART. née folaire avec laquelle ces années va-Depuis l'égues & rétrogrades ne se rencontroient de la Royau- que tous les 1460 ans. C'est de cette te chez les Hébreux, jus- année civile de 365 jours seulement, qu'à leur re- dira-t-on, qu'Hérodote a entendu parler, d'autant mieux qu'elle a subsisté fous cette forme chez les Egyptiens, bien des siécles même après celui auquel Hérodote écrivoit. Nous l'apprenons des écrits de Géminus, de Censorin & de Théon d'Alexandrie 2.

Mais si, du tems d'Hérodote, ces deux formes d'années eussent été connues en Egypte, est-il à supposer qu'un historien si exact & si instruit eût négligé de nous apprendre une femblable particularité? d'ailleurs auroit-il dit, aussi nettement qu'il l'avance, que par le moyen d'une pareille année les Egyptiens se procuroient le retour périodique des mêmes faisons dans les mêmes mois de l'année? Il est bien vrai qu'Hérodote, très-versé d'ailleurs dans toutes les connoissances des Grecs & des Egyptiens, étoit très-ignorant en Astronomie. Nous en avons déja produit des preuves. L'exemple présent en est une nouvelle conviction. En

<sup>&</sup>quot; Yoyez Loco-fupra cit.

effet, si ce grand historien eût été plus 💳 éclairé sur le tems que le Soleil emploie III. PART. à faire sa révolution annuelle, il n'au- tablissement roit pas dit qu'une suite d'années de de la Royau-365 jours procuroit le retour périodi- té chez les Hébreux, jusque des mêmes saisons dans les mêmes qu'à leur remois de ces années. Mais cette erreur, captivité, dans laquelle est tombé Hérodote, est une preuve incontestable qu'il n'en sçavoit pas davantage fur ces matieres, & c'est la différence sensible qu'on remarque entre cet historien & les autres écrivains que nous venons de citer. Lorfque ces derniers parlent de l'année civile des Egyptiens, dont ils marquent la durée à 365 jours, il n'y en a pas un qui n'ait parlé en même tems de ce quart de jour dont la véritable année solaire surpasse celle de 365 jours. D'ailleurs Hérodote avoit séjourné assez long-tems en Egypte. Il s'étoit même, comme on le voit par ses écrits, insinué trop avant dans l'esprit des prêtres de cette nation pour que, s'ils eussent fait des-lors cette découverte, ils ne la lui eussent pas révélée, comme ils firent par la suite à Eudoxe & à Platon. On en doit dire autant de Thalès, puisque l'histoire remarque expressément qu'il avoit gagné entiérement la

confiance des prêtres Egyptiens . Il.

Ille. Part.

Depuis l'érablissement qu'il soit possible d'attribuer aux Egypde la Royautiens, dans les siècles dont nous nous
ré chez les
Hébreux, just occupons présentement, la connoisqu'a leur retour de la
captivité.

du Soleil surpasse à-peu-près celle de
365 jours.

Il n'est pas à présumer que les astronomes d'Egypte eussent fait d'importantes découvertes sur la grandeur des astres. On en peut juger par celle qu'ils. donnoient à la Lune. Ils croyoient cette planète 72. fois plus petite que la terre b. Ce que Macrobe rapporte du moyen que les mêmes fçavans employerent pour connoître la proportiondu diamètre du Soleil à son orbite, n'est pas fort propre non plus à nous donner une grande idée de leurs découvertes astronomiques . La maniere dont il enparle ne permettant pas, au furplus, de douter que cette pratique n'appartienne aux anciens Egyptiens, je vais tâcher de l'expliquer (1).

Diog. Laert. 1. I. fegm. 27.

b Plut. De facie in orbe lunæ. p. 932. A.

In fomn. Scip. 1. 1. 5. 20. p. 100, &c.

<sup>(</sup>i) Rien n'est plus obseur que cette explication donnée par Macrobe, du procédé des astronomes Egyptiens dans l'opération dout il s'agit, Je

Depuis l'é-

té chez les

Suivant Macrobe, les astronomes d'Egypte placerent sur un plan hori- III. PART. sontal un vase hémisphérique, dont la tablissement la surface intérieure portoit une ai- de la Royauguille qui passoit par son centre, & s'é-te chez les levoit à angles droits fur le plan du cer- qu'à leur recle, dont les bords de ce vase faisoient captivité. partie. Ces bords étoient partagés en deux demi-couronnes égales, dont Pune étoit subdivisée en douze parties aussi égales; c'est-à-dire en douze arcs de quinze dégrés chacun. Ils orienterent ce vase de maniere que la position de l'aiguille, qu'on y avoit adaptée, répondît précisément à celle de l'axe du monde, & que les douze divisions. dont on vient de parler, se présentassent à la partie inférieure de telle sorte que le diamètre de l'orifice du vase, qui terminoit ces douze parties, se trouvât exactement paralelle à l'horison. Tout cet appareil n'aboutissoit, comme il est facile de s'en convaincre, qu'à produire l'effet d'un cadran équinoxial, dont la construction est infiniment plus

n'ofe me flater d'avoir | tende te passage, on n'y rendu, avecautant d'eraditude que je l'aurois fouhaité, le vrai sens de eet auteur. Mais je puis hien affurer que, de quel-que maniere qu'on en-

découvrira jamais rien: qui puisse donner une grande idée de l'opération astronomique em

Depuis l'éré chez les captivité.

facile & plus simple. Quoi qu'il en soit, ce fut, selon Macrobe, à l'aide d'un rablissement pareil instrument, que les astronomes de la Royau-d'Egypte crurent pouvoir déterminer Hébreux, jus-le rapport de la portion de l'orbite du qu'à leur re-four de la Soleil qu'occupe le corps de cet astre à la totalité de cet orbite. Le jour mê, me de l'un des deux équinoxes, dit cet auteur, ils observerent & marquerent sur les bords de l'orifice de leur vase hémisphérique le point où portoit l'ombre de l'aiguille qui en traversoit le centre, à l'instant où le bord supérieur du disque du Soleil levant paroissoit au niveau de l'horison. Le soir du même jour ils observerent & marquerent, de la même maniere, le point de la demicirconférence opposée des bords de leur instrument, sur lequel tomboit l'ombre du style, au moment précis où le disque du Soleil commençoit à toucher l'horison par son bord inférieur. La différence de l'intervalle des deux points d'ombre, à la demi-circonférence entiere, ou à 180 dégrés, se trouva de la neuvieme partie de l'une des douze divisions horaires de 1 2 dégrés; d'où les Egyptiens conclurent que le diamètre du Soleil étoit précifément la deux cents feixieme partie de

Ton orbite 2; conclusion qu'il n'est gué-Ton orbite "; concluiion qu'in en gue III. PART. res facile de concilier avec les notions Depuis l'éles plus simples de la Géométrie élé-tablissement mentaire (1), mais qu'il seroit fort aisé de la Royaude rectifier si l'objet en valoit la peine, Hébreux, jusce que je suis bien éloigné de penser. qu'à leur re-Car, indépendamment du mécompte captivité. que devoit produire le peu de précision de l'instrument singulier dont parle Macrobe, les réfractions, de l'égalité desquelles dépendoit la justesse de l'opération dont il s'agit, varient beaucoup du soir au matin; & la transparence de l'air, dans l'instant où le Soleil monte fur l'horison, n'est pas à beaucoup près la même qu'au moment où il se couche. Au reste, à partir du récit de notre auteur, toute cette opération des astronomes Egyptiens n'avoit pour objet de leur part, que de déterminer la grandeur réelle du diamètre du Soleil. Elle ne pouvoit par

<sup>2</sup> Macrob. loco suprà 1 50 minutes de l'orbite circulaire qu'il décrit; au lieu que les astronomes Egyptiens le faifoient, suivant cet auteur, égal à l'arc même de 50 minutes, puisqu'ils prenoient l'arc de 1d. 40' pour mesure pré-. cise du diamètre de cet

<sup>(1)</sup> Il suffit d'avoir lû les trois premiers livres des élémens d'Euclide, pour être en état de sentir que le résultat de l'opération, dont parle Macrobe, donne le demidiamètre du Soleil égal à la corde d'un arc de l'affre.

cour de la gaptivité.

conféquent leur être d'aucun usage 1. qu'autant qu'ils auroient connu d'une Depuis l'é-tabliffement maniere précise les dimensions de son de la Royau- orbite, & c'est un point sur lequel toute chez les Hébreux, juf tes les connoissances que leur suppose qu'à leur re- Macrobe, se réduisent à des conjectures très-vagues & très-incertaines.

D'autres auteurs attribuent aux. Egyptiens une méthode encore plus défectueuse, pour déterminer le rapport du diamètre du Soleil à l'orbite qu'il décrit. Au moment où l'on commençoit à découvrir les premiess rayons de cet astre, on faisoit, dit-on, partir un cavalier qui couroit jusqu'à ce que le disque du Soleil fût entiérement levé.. Enfuite on mesuroit l'espace parcouru par ce cavalier pendant le tems que le Soleil avoit mis à monter sur l'horison. & comme on sçavoit ce que le coursier, dont s'étoit servi ce cavalier, pouvoit parcourir dans l'espace d'une heure,. on déterminoit par une regle de Trois le tems que le diamètre de cet astreavoit employé à monter sur l'horison a. Il est aisé de sentir combien cette maniere de mesurer le tems, étoit peu capable de suppléer à l'invention des hore

<sup>2</sup> Weidler, Hift. Aftron. c. 4. n. 12. p. 583.

loges, & les erreurs qu'elle devoit occasionner.

Depuis l'été chez les tour de la

A l'égard des autres connoissances tablissement astronomiques, que les anciens ont at- de la Royautribuées aux Egyptiens, nous en voyons té chez les Hébreux, juspeu qu'on puisse rapporter nommé- qu'à leur rement aux siécles qui font maintenant captivitée notre objet; mais il n'en est pas moins constant que ces peuples avoient sait dès-lors quelques progrès en astronomie. Ils s'étoient particuliérement appliqués à étudier le mouvement des astres . Les Egyptiens connoissoient, dit-on, la cause des éclipses de Lune. Ils sçavoient qu'elles étoient occasionnées par l'ombre de la terre, dans laquelle cette planète entre alors b. Les: astronomes de la grande Thèbes surtout, passoient pour fort habiles à calculer ces phénoménes, & même les éclipses de Soleil dont ils donnoient par avance un détail affez juste & affez exact . L'histoire nous en a conservé un exemple célebre au sujet de cette fameuse éclipse qui sépara les armées des Médes & des Lydiens au moment qu'elles en étoient aux mains. Thalès

<sup>2</sup> Diod: 1. 1. p. 59. b Diog. Laert. Præmi fegm. 11. Diod. 1. 1. p. 59. 91. 92. = Strabo , 1,17. Pa. 1171a.

. Depuis l'établiffement ré chez les zour de la captivité.

ayoit prédit cette éclipse a, & l'on a III. PART. déja vû que ce philosophe étoit redevable de toutes ses connoissances astronode la Royau-miques aux Egyptiens. Ils avoient en-Hébreux, just core foupçonné que les comètes étoient qu'à leur re- des astres qui avoient des retours périodiques b. Ils étoient aussi parvenus à construire des tables astronomiques, par le moyen desquelles ils marquoient assez exactement les révolutions des planètes, leurs mouvemens directs, stationnaires & rétrogrades °. J'ai déja rendu compte de plusieurs de ces connoissances astronomiques dans la premiere Partie de cet ouvrage, en traitant de la découverte des planètes.

On dit encore que les Egyptiens s'étoient apperçus que le Soleil étoit le centre des mouvemens de Mercure & de Vénus, & que dans certaines positions ces deux planètes passoient quelquefois au dessus du Soleil, & quelquefois au dessous d. On doit regarder cette importante découverte, comme une

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Herod. l. 1. n. 74. b Diod. 1. 1. p. 92.

<sup>·</sup> Il y a bien de l'apparence que Pythagore avoit puisé en Egypte le système que ses disciples débitoient sur les comètes. Voyez Arist. Metereol. 1. 1. c. 6. init.

Plut. de Placit. philos-1. 3. c. 2. init.

Diod. 1. I. p. 59. 91.92.

d Macrob. in fomn. Scip. 1.1. c. 19.p. 92.93. = Voyez aussi Vitruv. 1. 9.c.4. = Mart. Capella de nupt. Phil. & Merc. 1.8

preuve de l'anciennet des observations faites fur les planètes. Mais il me Ille. PART. paroît certain que les Egyptiens n'a-tablissement voient pas encore acquis cette connoif- de la Royaufance des mouvemens de Mercure & Hébreux, de Vénus, dans les tems que nous par-jusqu'à leur courons présentement. Nous n'en trou-captivité. vons aucune trace dans les auteurs les plus anciens. Vitruve est le premier qui en ait parlé, & il est bien singulier que Ptolémée, postérieur à Vitruve, paroisse avoir absolument ignoré cette découverte. Car si ce grand astronome en eût été instruit, il n'eût pas vraisemblablement imaginé le système qu'il nous a laissé.

Il ya bien de l'apparence que le fyftême qui fait tourner la terre comme une planète autour du Soleil, n'a pas été absolument inconnu aux Egyptiens, même dès les tems que nous parcourons dans cette troisiéme Partie. On sçait que quelques philosophes Grecs, & particuliérement les disciples de Pythagore, ont entrevu, d'une maniere, à la vérité très-obscure & très-insorme, que notre terre & les planètes tournoient, & autour d'un centre commun, & sur elles-mêmes tout-à-la-sois a. Dis-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez les Mém. de l'Acad. des Inscript. t. 9. M. p. 2. & 3.

= ficilement expinqueroit on ce qu'ils en-IIIe. PART. tendoient par ce double mouvement Depuis l'é-tablissement qu'ils donnoient aux planètes . Ils n'ade la Royau-voient pas des idées bien nettes du te chez les Hébreux, just mouvement de la terre sur son axe, ni qu'à leur re-du parti qu'on en pouvoit tirer pour expliquer la révolution diurne b. Leur système étoit extrêmement confus, & très-mal développé c. La maniere dont ils expliquoient, par le mouvement de rotation de la terre, les mouvemens apparens des astres & du ciel, présente contradictions sur contradictions d. Quoi qu'il en soit néanmoins, c'est aux Egyptiens qu'il faut rapporter ces premieres idées; c'est en Egypte, comme: on sçait, que les plus grands génies de la Gréce avoient été puiser les connoissances dont ils ont enrichi leur patrie. Je le répete, on ne conçoit pas, d'après ce fait, que Ptolémée, qui avoit passé ses jours en Egypte, ou l'ait ignoré, ou du moins n'y ait eû aucun égard. Il est vrai que le systême de ce grand astronome suit, en quelque sorte, de plus près le rapport des sens: il suffit à

tour de la

captivité.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mem. de l'Acad.des Inscript. t. 9. M. p. 6. b Voyez Plut. de Placit. Philos. 1. 3. c. 13. Achill Tat. Ifag. c. 10.

C Voyez les Mém. de l'Acad. des Infcript. t.9a. M. p. 2, 3 & 6. d lbid. p. 3..

des astronomes qui n'observent que les = apparences célestes. Mais il n'étoit pas III. PART. difficile, en rectifiant les idées des Py-tablissement thagoriciens, d'établir des notions de la Royaubien plus simples, bien plus conformes Hébreux, jusaux loix de la nature, & par cette rai-qu'à leur re-son même, plus convenables à des phi-captivité. losophes. Copernic a bien sçû montrer le parti qu'on pouvoit tirer de pareilles découvertes. Mais c'est que du tems de Copernic on étoit déja infiniment plus éclairé, que dans le siécle où vivoir Ptolémée. D'ailleurs toutes les notions, dont je viens de rendre compte, étoient plutôt des conjectures & des idées jettées au hasard, que des découvertes fondées sur le raisonnemment & l'expérience a. C'est peut-être même la raison pour laquelle Ptolémée, quoiqu'en ayant pû être instruit, n'y aura pas eû d'égard. Ces réflexions, au surplus, sont étrangeres à notre sujet. Revenons. aux Egyptiens; parlons des idées que ces peuples paroissent avoir eû sur la matiere dont sont composées les étoiles fixes & les planètes.

Ils disoient que les étoiles étoient de

<sup>\*</sup> Voyez infrd ce que des anciens philosophese.

'nous disons sur ces prégendues connoissances

feu <sup>a</sup>,& ils appelloient la Lune une terr**e** III. PART. éthérée b. Je regarde aussi les Egyp-

té chez les tour de la captivité.

Depuis l'é-tabliffement tiens comme les premiers auteurs de de la Royau- la pluralité des mondes. Orphée est le Hébreux, jus. plus ancien écrivain qui ait débité cette qu'a lent re-opinion chez les Grecs . Proclus nous a conservé des vers, dans lesquels on voit que l'auteur des Orphiques mettoit des montagnes, des hommes & des villes bien bâties dans la lune d. Il est trèscertain aussi que les Pythagoriciens enseignoient, d'après Orphée, que chaque planète étoit un monde qui renfermoit une terre, un air & un éther . Il y a bien de l'apparence que ces philosophes mettoient dans ces mondes tout ce qui peut être dans le nôtre, puisqu'ils les croyoient entiérement semblables. C'est, au surplus, des Egyptiens qu'Orphée & les Pythagoriciens tenoient ces opinions fingulie-

fegm. II.

b Procl. in Tim. 1. 1.

P. 45. Plut. de Placit. Philof. 1. 2. c. 13. = Eufeb. præparat. Evang. 1. 15. c.30. = Stob.l. I. Eclog. physic. p. 54. lin. 24.

d In Tim. 1. 4. p. 283. On peut douter que les poésies, citées autrefois fous le nom d'Or-

Diog. Laert. præm. | phée, fussent réellement de ce fameux philosophe. Il est certain néanmoins que ces poésies étoient extrêmement anciennes. On les regardoit comme telles dès le tems de Platon. In Cratyl.p.276. E. = Voyez austi Jamblic. de vita Pythag. c. 34. p. 196. Plut. Stob. locis cit.

Hébreux, jus-

res. Car l'on n'ignore pas qu'Orphée = & Pythagore étoient redevables à l'E-III. PART. gypte de toutes leurs connoissances a. Depuis l'é-Aussi n'ai-je pas hésité à rapporter ce de la Royauté chez les système aux anciens Egyptiens. 1 Je finis ce qui concerne l'histoire de qu'à leur rel'Astronomie chez ces peuples, par captivité. quelques réflexions sur la position des. pyramides du Caire. On voulut s'assurer dans le dernier siécle de la variation, ou de l'invariabilité des pôles de la terre & des méridiens. Il étoit nécessaire, pour cet effet, de comparer avec nos obfervations celles des anciens astronomes, & de connoître exactement la longitude & la latitude des lieux qu'ils avoient habité. D'un côté, M. Picard alla en 1671, vérifier les observations faites par Ticho - Brahé dans l'isse d'Huene, c, & de l'autre M. de Chazelles fut en 1694, mesurer les pyramides d'Egypte. Je ne dirai rien à ce moment des opérations de M. Picard, pour porter toute mon attention sur celles de M. de Chazelles.

<sup>\*</sup> Diod. 1. 1. p. 107. b Academ des Scienc. ann, 1710. Hist p. 149. " Ibid.

du Sund, à l'entrée de la mer Baltique. C'est là que Ticho fit batir en 1576, ce fameux obser-L'isle d'Huene ou de vatoire qu'il appella Ura: Véen est dans le détroit | nibourg, ou Ville du ciels

zour de la captivité

= Ayant mesuré les pyramides, il trouva que les quatre côtés de la plus grande Depuis l'é répondoient précisément aux quatre de la Royau- points cardinaux de l'horison. Une pate chez les Hébreux, just reille position, qui semble avoir été qu'à leur re-affectée & préméditée, suppose nécessairement des connoissances astronomiques. Mais je pense qu'on a porté trop loin l'idée sous laquelle on présente ordinairement cette opération des Egyptiens. On s'est efforcé d'en relever le mérite par la comparaison qu'on en a faite avec la méridienne tracée à Uranibourg par Ticho-Brahé. M. Picard fut fort étonné, lorsqu'il examina cette méridienne, de la trouver différente, en longitude, d'environ 18 minutes de la position que Ticho lui avoit assignée à Ticho cependant nous avertit qu'il l'avoit déterminée avec foin (1). Le fait est d'autant plus croyable, qu'il s'agissoit d'un terme fixe où fe rapportoient toutes ses observations. Plus adroits, ou du moins plus heureux que ce grandastronome, les Egyptiens, a-t-on dit, ont réussi à orienter

pour la seconde fois qu'il | t. 7. p. 203.

Acad. des Sciences avoit pris ses angles anc. Mém. t. 7. p. 206.

(1) Ticho marque expressement que c'étoit ligne méridienne. Ibid.

Depuis l'é.

leurs pyramides avec une exactitude qui cause toujours un nouvel étonnement; IIIe. PART. étonnement d'autant mieux fondé, tablissement que ces peuples étoient, au moins en de la Royauté chez les apparence, dépourvus des lumieres & Hébreux, jusdes secours nécessaires pour une pa-qu'à leur re-tour de la reille opération a. Quoi qu'il en soit, captivité. l'opération des astronomes Egyptiens ne peut, en aucune maniere, être comparée avec celle de Ticho. Il est en effet, & sans contredit, infiniment plus aisé d'orienter un édifice tel que les pyramides sur-tout, que de déterminer précisément la longitude d'un lieu quelconque. Pour l'un, il ne faut que sçavoir tracer une méridienne; mais pour l'autre, il faut employer des observations réitérées, & d'une espéce qui demande beaucoup d'étude, de sçavoir, d'expérience & de précision.

Si je pense, au surplus, qu'on a trop fait valoir l'orientation des pyramides, je crois cependant qu'il seroit injuste de ne pas accorder aux Egyptiens des connoissances assez étendues en astronomie. C'est néanmoins ce que plusieurs écrivains de mérite ont crû dewoir leur refuser b. Ils se fondent sur

b Voyez Weidler, Hift. Aftron. p. 64.

ja

Acad. des Scienc. ann. 1710. Hift. p. 149.

IIIc. PART. Depuis l'é **x**ablissement tour de la captivité.

le peu de progrès que ces peuples, à ce qu'ils prétendent, avoient fait en Géométrie. J'avoue que si ce fait étoit de la Royau- bien prouvé, nous ne pourrions pas Hébreux, jus- concevoir une grande idée des astroqu'a leur re- nomes d'Egypte. Mais ce soupçon de leur peu de capacité en Géométrie n'est fondé que sur des conjectures ; & ces conjectures mêmes ne naissent que d'inductions tirées des découvertes géométriques dont les Grees se vantoient d'être les auteurs. Lorsque nous traiterons l'article de la Géométrie chez les Egyptiens, nous espérons montrer le peu de solidité de cette opinion. Nous y produirons, en faveur de ces peuples des témoignages plus certains & plus authentiques que tous les récits des Grecs, contre lesquels il est à propos souvent de se tenir en garde.

#### ARTICLE III.

### Des Grecs.

E QUE j'ai dit sur l'état des scien? ces chez les Grecs, dans les Livres précédens, n'a pas dû nous faire prendre une haute idée de la capacité de

de ces peuples. L'époque que nous = parcourons présentement, ne leur sera IIIe. Part. guéres plus favorable. Plutarque a re- Depuis l'émarqué, il est vrai, que vers le tems de la Royaud'Hésiode les sciences commencerent Hébreux, jusà se débrouiller dans la Gréce a. Mais qu'a leur reles progrès qu'elles firent, furent en- captivité. core bien lents. On peut assurer que, jusqu'au tems de Thalès, c'est-à-dire, jusqu'à l'an 600 avant J. C. les Grecs n'avoient que de très-foibles notions des principes fondaméntaux de l'Astronomie & de la Géométrie b. Ils ne profiterent même que très-médiocrement des découvertes dont Thalès & Anaximandre, fon disciple, leur firent part. On en pourra juger par les faits que je vais exposer.

La détermination de la durée de l'année est le but principal auquel on a toujours rapporté les observations sur le mouvement des astres. J'airendu compte, dans la seconde Partie de cet ouvrage, des essorts que les Grecs avoient faits pour y parvenir. On y a vu que ces peuples ne sçurent, pendant bien des siécles, qu'ajouter six jours aux

K

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> T. 2. p. 744. b Voyez Eudem. apud Diog. Laert. 1.1. fegm. 23. = Apuleius, Florid. 1. 4. p.

311e. PART. rablissement tour de la captivité.

354, dont originairement leur année étoit composée a. C'est ainsi qu'elle Depuis l'é- étoit réglée du tems de Solon, & longde la Royau- tems encore après b. Ces années étoient te chez les Hébreux, juf formées de douze mois lunaires qu'on qu'à leur re-supposoit de 30 jours chacun. Ce qui montre que les Grecs se régloient plutôt sur le cours de la Lune que sur celui du Soleil. Par ce calcul, la forme qu'ils avoient donnée à leur année n'étoit, ni lunaire, ni folaire c.

> On sent assez quels désordres devoit occasionner un pareil calendrier. Aussi les Grecs étoient-ils obligés, à chaque instant, d'y faire des corrections, soit pour les mois, foit pour les années. Tantôt ils retranchoient du mois, un jour, & tantôt deux d. Il arrivoit d'ailleurs qu'après un certain tems leurs 12 mois lunaires ne répondoient pas aux quatre saisons de l'année. Alors les Grecs en ajoutoient un treiziéme; mais il se trouvoit aussi des circonstances où ils étoient forcés d'omettre ce mois intercalaire (1). Il falloit donc imaginer

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. III. c. 3. art. 2.

b Voyez Marsh.p.610.

<sup>6</sup> Ibid. p. 611. d. Cicero in Verrem.

act. 2. l. 2. n. 52. t. 4. p. 244.

<sup>(1)</sup> On voit que du tems d'Hérod. les Grecs étoient dans l'usage d'ajouter, après deux an-

## Des Sciences. L. III. 219

sans cesse de nouveaux expédiens.

C'est au peu de progrès, que l'Astronomie avoit fait dans la Gréce, qu'on tablissement doit attribuer cette quantité de Périodes différentes, dont j'ai rendu compte Hébreux, jusdans la seconde Partie de cet ouvrage. La religion leur avoit donné naissance captivité. en grande partie. La plûpart de ces Cycles n'avoient été inventés que dans la vûe de faire tomber la célébration des fêtes au tems prescrit par les oracles. Mais on peut dire de ces périodes, qu'elles ne donnent pas une idée plus avantageuse des peuples qui les avoient imaginées, que les fêtes pour lesquelles elles avoient été instituées.

Il est bien étonnant que les Grecs aient été tant de siécles sans reconnoître les imperfections de leur calendrier. & les embarras dans lesquels la méthode qu'ils suivoient, les jettoit. On convient que Thalès a en connoissance de l'année de 365 jours a. Postérieurement à ce philosophe, Platon & Eudoxe apprirent en Egypte que le So-

nées complettes, c'està-dire, chaque troisiéme année commencée, un treiziéme mois. l.2. n.4. Mais comme, par cet-

te méthode, leurs années devenoient trop longues !

d'un mois au bont de 8 ans, ils omettoient chaque huitiéme année un mois intercalaire, Cenforin. c. 18.

a Dieg. Laert. 1. I. fegm. 27.

Kij

III. PART.

Depuis l'éde la Royauté chez les qu'à leur retour de la

IIIc. PART. rablissement de la Royauzé chez les Hébreux, justour de la captivité.

leil employe à sa révolution, non-seulement 365 jours, mais encore près Depuis l'é- de 6 heures a. Néanmoins, du tems de Démétrius de Phalère, l'année des Grecs n'étoit encore que de 3 60 joursb. qu'à leur re- Il y avoit cependant déja bien du tems, comme on vient de le voir, qu'ils avoient été à portée d'en régler la durée, d'une maniere beaucoup plus analogue à celle de la révolution du Soleil. On ne conçoit point par quels motifs les Grecs se sont obstinés si long-tems à garder une forme d'année aussi vicieuse que celle dont nous venons de parler. C'est le jugement qu'en ont porté leurs écrivains les plus sensés. Hérodote, en parlant de l'année des Egyptiens, n'a pas pû s'empêcher de remarquer que leur méthode étoit beaucoup plus fage que celle des Grecs c. Aussi voyons-nous que les meilleurs astronomes de la Gréce, tels que Cléoftrate, Harpalus, Nautelès, Mnésistrate, Dosithée, Eudoxe, Méton, Callipus, &c. furent obligés de changer plusieurs fois la maniere d'intercaler, & d'inventer successivement différen-

a Strabo, 1. 17. p. 1 1160. 1161.

b Plin. 1. 34. fect. 12. = Varro apud Nonium.

Démétrius de Phalère fleurissoit vers l'an 300 avant J. C. c L. 2. n. 4.

tes périodes pour mieux accorder leurs mois avec le cours de la Lune, & leurs IIIe. PART. années avec celui du Soleil a.

Depuis l'établissement

La maniere dont les Grecs comp- de la Royautoient & énonçoient les quantièmes de té chez les leurs mois, ne me paroît pas moins fin- qu'à leur reguliere ni moins bisarre que la forme de captivité. leur calendrier.

Les Grecs partageoient le mois en trois parties, chacune de dix jours. La premiere dixaine s'appelloit la dixaine du mois commençant (1): La seconde dixaine, celle du mois qui est au milieu (2), & la troisiéme celle du mois finissant (3). La premiere dixaine se comptoit de suite; ainsi on disoit le premier, le fecond, le troisiéme, &c. du mois commençant. Mais comme les Grecs ne comptoient jamais le quantiéme au dessus de dix, quand ils vouloient, par exemple, exprimer le 16, ils disoient le second sixième; c'est-àdire le fixiéme jour de la feconde dixaine. Il en étoit de même pour la troisiéme dixaine : au lieu de dire le 24 supposé, ils disoient le troisième, quatrième. Telle étoit encore la maniere

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Marsh. p. 614 & suiv.

<sup>(1)</sup> Miros isauers.

<sup>(2)</sup> Marie µεσθντές.

<sup>(3)</sup> Maris quirorres

= de compter des Grecs du tems d'Hé-Ilic. PART. fiode a.

Depuis l'ézablissement té chez les tour de la captivité.

Solon apporta quelque changement de la Royau-dans la maniere d'exprimer les jours de Hébreux, just la troisséme dixaine du mois. Íl introqu'à leur re-duisit l'usage de compter depuis le vingtiéme jour jusqu'au trentiéme, non par addition, mais par fouftraction, en diminuant toujours selon le décours de la Lune. Ainsi, au lieu de dire le troisiéme premier, c'est-à-dire le vingtuniéme, il voulut qu'on dit le dixiéme du mois finissant; le neuviéme du mois finissant pour le 22, & ainsi des autres b. Quelquefois même on supprimoit l'expression du mois finissant, quand on comptoit plusieurs jours de suite, parce qu'alors il étoit impossible de se méprendre c. Il n'est pas facile de concevoir que des peuples, dont nous sommes ordinairement portés à juger d'une façon très-favorable, aient pû suivre une maniere de compter si peu naturelle, ou pour mieux dire, si extravagante. La réforme introduite par Solon, étoit encore plus défectueuse que'. Pusage auquel on la substituoit.

<sup>\*</sup> Dies. v. 814. & fuiv.

b Plut. in Solone. p. 92. C.

<sup>.</sup> Id. Ibid.

Il n'y a pas jusqu'au nom que les == Grecs donnoient au dernier jour de IIIe. PART. leur mois qui ne se ressente de cette bisarrerie. Ils régloient leurs mois par le de la Royaucours de la Lune, conséquemment ces te cnez les Hébreux, jus mois étoient alternativement pleins de qu'a leur re-30 jours, & caves de 29. Le vingt-captivité. neuviéme jour du mois cave n'étoit cependant point énoncé fous le nom de vingt-neuviéme jour, il portoit celui de trentiéme, ou de triacade, tout de même que le dernier jour des mois. pleins a. Thales fut le premier auteur de cet usage b.

Il doit paroître encore bien fingulier que les Grecs, qui tenoient des Orientaux une grande partie des connoissances élémentaires de l'Astronomie, n'aient pas suivi l'usage où étoient ces peuples, de tems immémorial, de partager la semaine en sept jours . On vient de voir que les Grecs divisoient leurs mois en trois décades ou dixaines, auxquelles ils donnoient le nom de mois commençant, de mois du milieu, & de mois finissant. Telle étoit aussi la forme de

té chez les

<sup>\*</sup> Gemin. c. 6. p. 68. | fegm. 24. | Schol. Hésiod. Dies. p. | Voyez la premiere Part. L. III. chap. 2.

b Diog. Laert. l. I. art. 2.

IIIe. PART.

Depuis l'établissement re thez les qu'à leur rerour de la saptivité.

leurs semaines. Ce n'a été que bien des siécles après ceux dont il s'agit présentement, qu'ils se conformerent à la prade la Royau-tique des peuples de l'Orient, & par-H. breux, just tagerent la semaine en sept jours a.

A parler en général, les Grecs n'avoient emore sur l'Astronomie, dans les siécles que nous parcourons, que des notions extrêmement bornées. Il est constant qu'alors ils ne connoissoient qu'un très-petit nombre de constellations b. Il en étoit de même à l'égard des planètes. Leurs connoissances, sur cet article, se réduisoient à Vénus. C'est la feule planète dont il soit question dans Homere & dans Héfiode. On dira peut-être que le silence de ces deux poëtes sur Mars, Jupiter, &c, ne prouve point que ces planètes fussent inconnues de leur tems dans la Gréce. On pourroit admettre cette réponse, si nous n'étions pas instruits d'ailleurs de l'ignorance des Grecs sur ce sujet. Mais c'est un fait dont il n'est pas permis de douter. Démocrite, au rapport de Séneque, foupçonnoit qu'il y avoit plusieurs étoiles errantes, mais il n'avoit pas ofé en déterminer le nombre ni les

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Cassius, Hist. Rom. 1. 37. p. 42.

b Voyez la seconde Part. L.III. chap. 3. art. 2. §. 2.

noms; car, ajoute Séneque, les Grecs ne sçavoient point encore qu'il y eût HIE. PART. Depuis l'écinq planètes a. Ce sut Eudoxe qui, tablissement le premier apporta d'Egypte en Gréce de la Royaula connoissance de ces astres b. Il est Hébreux, just donc certain que, jusqu'au tems de ce qu'à leur rephilosophe, c'est-à-dire, jusqu'à l'an captivité. 400 environ avant Jesus-Christ, les Grecs resterent dans la plus prosonde ignorance sur la nature & le mouvement des corps célestes. On en jugera encore mieux par les idées qu'ils s'étoient formées sur Vénus.

L'éclat, dont brille cette planète; avoit frappé les Grecs, mais ses mouvemens avoient jetté ce peuple dans une erreur bien grossiere. On sçait que Vénus se montre alternativement avant le lever du soleil & après le coucher de cet astre, selon qu'elle est plus occidentale ou plus orientale que le Soleil. Les Grecs n'imaginerent pas qu'une même étoile pût se montrer sous deux aspects si opposés. Ils crurent devoir les attribuer à deux astres dissérens. Conséquemment à cette idée, Vénus reçut chez ces peuples deux noms qui, caractérisant ses deux situations opposées,

a Nat. Quæst. 1. 7. chap. 3. b Id. Ibid.

MIIe. PART. Depuis l'émablissement zé chez les tour de la captivité.

montrent que réellement les Grecs ; d'une seule planète en avoient fait deux. Ainsi, lorsque Vénus paroissoit avant de la Royau- le lever du Soleil, ils la nommoient ze enez les Hébreux, just Eosphoros, c'est-à-dire, l'astre précurqu'à leur re- seur de l'aurore. Ils l'appelloient au contraire Esperos, l'astre du soir, lorsqu'elle ne se montroit qu'après le coucher du Soleil. Vénus n'est jamais désignée que sous ces deux noms dans Homere & dans Hésiode; & c'est, pour le dire en passant, une preuve assez marquée que les Grecs ne se sont avisés que fort tard de défigner les planètes par les noms des Divinités qu'ils adoroient.

Appollodore prétend que Pythagore fut le premier qui fit connoître à ces peuples que Vénus du matin & Vénus du soir n'étoient qu'une seule & même planète . Mais, felon quelques autres écrivains, cette connoissance seroit encore plus récente dans la Gréce. Ils en font honneur à Parménide b, postérieur d'environ une cinquantaine d'années au philosophe de Samos.

Îl regne, au surplus, la même in-

Apud Stob. Eclog. | Laert. 1. 8. fegm. 14. Phys. 1. 1. p.55. = Plin. | b. Phavorin. apud Di. 1. 2.1ca. 6.p.75. = Diog. | Laert. 1.9. fegm. 23. b Phavorin apud Diog:

## Des Sciences. L. III. 227

Depuis l'é-

certitude sur l'histoire de toutes les découvertes astronomiques faites dans la III. PART. Gréce. On n'en peut point marquer les Lepuis l'éépoques avec précision. Les anciens, de la Royauté chez les par exemple, sont partagés sur le tems Hébreux, jusauquel les Grecs connurent l'obliquité qu'à leur retour de la de l'écliptique. Les uns attribuent cette captivité. découverte à Pythagore a, les autres à Anaximandre son disciple b. Il v en a même qui veulent qu'Oenopidès de Chio s'en soit apperçu le premier c. Ce qui me paroît de plus vraisemblable dans cette question, c'est qu'Anaximandre aura montré le premier aux Grecs de combien de dégrés le zodiaque étoit incliné à l'équateur. La maniere dont Pline s'est exprimé, en parlant de la découverte attribuée à ce philosophe, semble favoriser l'explication que je propose d. Peut-être aussi qu'avant Anaximandre, les sçavans faisoient un mystère de cette connoissance. Ce philosophe la divulgua, & don-

 Plut. t. 2. p. 888.
 C. = Autor libri de Hist. Philos. apud Galen. t. 2. c. 12. p. 35.

1. 2. p. 278.

tellexisse, loco cite

Périclès.

On croit Oenopides postérieur de quelques années à Anaxagore,

dont le tems est assez

connu par fon disciple

d Obliquitatem ejus in-

b Plin. 1. 2. fect. 6. \* Diod. 1. 1. p. 110. = Plut. loco cit. = Eudemus apud Fabric. B. Gr.

na, par ce moyen, à chacun la facilité Ille. PART. de s'appliquer avec quelque succès à Depuis l'él'Astronomie. C'est encore un senti-

**t**ablissement de la Royan-ment auquel les expressions de Pline té chez les Hébreux, f. peuvent donner quelque crédit .

qu'à leur re-

tour de la

captivité.

Ce n'est point, au reste, la seule découverte astronomique dont l'antiquité ait cru devoir faire honneur à Anaximandre. Il trouva, dit-on, le premier l'art d'exprimer les conversions du Soleil, & l'égalité des jours & des nuits ; c'est-à-dire, que parmi les Grecs il eut la gloire de connoître le premier les équinoxes & les solstices, & de réduire à des principes fixes, la variété réguliere des saisons b. Thalès, son maître, avoit déterminé le coucher des Pléïades au 25 eme. jour après l'équinoxe d'automne; Anaximandre le marqua au vingt-neuviéme, ou même au trente-unième . De routes les découvertes dont ce philosophe enrichit l'Astronomie Grecque, celle des cadrans folaires est sans doute une des plus belles & des plus importantes. Il en fit l'épreuve à Lacédémone d. J'oubliois de dire

<sup>2</sup> Rerum fores aperuisse, loco cit. b Acad. des Inscript. t. 10. p. 23. 24

tron. p. 76. d Diog. Laert. 1. 2. fegm. I.

Saumaise a prétendu Weidler, Hift. Af- | que l'instrument donc

qu'Anaximandre passoit, au rapport de Pline, pour le premier des Grecs qui III. PARTE Peût entrepris de construire une sphère Cablissement artificielle a. de la Royau

L'histoire des découvertes attribuées té chez les Hébreux, jusà ce philosophe nous fournit, au sur-qu'a leur replus, des preuves bien sensibles du peu tour de la captivité, de progrès que l'Astronomie physique avoit fait dans la Gréce. Que penser des idées que les astronomes de ce pays

Diogene-Laerce attribue Pinvention à Anaximandre, devoit être fort inférieur à un cadran so-A l'en croire, cette machine ne servoit qu'à marquer exactement les points des solstices & des équinoxes, les méridiens & les saisons. L'ufage de cet instrument, ajoute Saumaise, ne pouvoit pas s'étendre jusqu'à tracer la route que tient le Soleil, depuis le moment où il se leve infqu'a celui où il se couche. Mais Saumaife, plus recommandable par l'étendue de son érudition, que par la justesse de sa critique, affigne, conre sa propre intention, à l'instrument inventé par Anaximandre, des propriétés infiniment supérieures à celles d'un simple codran tolaire.

Au surplus Hérodote dit positivement que les

Grecs avoient appris des Babyloniens! l'ufage des horloges & la division du jour en 12 parties égales. l. 2. n. 109. Hérodote n'écrivoit qu'environ 100 ans après Anaximandre. Il ne parle point de cette connoisfance comme d'une nouveauté établie depuis peu de tems dans la Gréce. L'autorité de ce grand historien me porteroit donc à croire qu'Anaximandre ne fut pas, proprement parler, l'inventeur des cadrans folaires chez les Grecs; c'étoit des Babyloniens qu'ils en avoient appris l'usage. Mais ce philosophe aura perfectionné fans doute la construction des cadrans solaires, & mérité par-là d'en être regardé en quelque forte comme l'inventeur.

<sup>2</sup> L. 7. fect. 56. p.

Depuis Pétablissement de la Royauté chez les Hébreux, jusqu'a leur retour de la

se formoient alors sur la grandeur des corps célestes? Anaximandre ne croyoit Depuis l'é. Depuis l'é pas que le Soleil fût plus grand que le

de la Royau-Péloponése a.

té chez les Hébreux, jufcaptivité.

Je n'insisterai pas davantage sur les qu'à leur re-connoissances que les Grecs pouvoient avoir de l'Astronomie, aux siécles qui terminent cette troisiéme Partie de notre ouvrage. Je crois en avoir assez dit, pour qu'on soit en état de les apprécier. Je ne laisserai cependant pas d'en toucher encore quelques mots, & même de descendre à des tems affez modernes dans l'article suivant, où je vais faire l'examen & la comparaison des progrès que les anciens peuples avoient fait en Astronomie.

#### ARTICLE IV.

Réflexions sur l'Astronomie des Babyloniens, des Egyptiens & des Grecs.

N NE COMPTOIT, au rapport de Pline, que trois peuples dans l'antiquité, qui se fussent rendus céle-

Plut. de Placit. philos. 1, 2, c. 20. = Dioge Laert. 1. 2. fegm. I.

bres par leurs progrès dans l'Astronomie. Les Chaldéens, les Egyptiens & Ille. Part. Depuis l'établissement de tout ce que les anciens ont pû nous de la Royautour fournir sur les connoissances astronoté chez les Hébreux, justiens. Ces découvertes appartiennent captivité. aux siécles renfermés dans notre ouvrage. Depuis cette époque, il n'y a rien qu'on puisse attribuer directement à ces peuples. J'ai déja eû occasion, plus d'une fois, d'en faire sentir les raisons. Nous sommes donc en état de juger des connoissances & des Babyloniens en Astronomie.

Il n'en est pas tout-à-sait de même des Grecs. Les sciences en général, n'avoient encore sait, dans les siécles qui terminent cette troisième & derniere Partie de notre ouvrage, que des progrès très-médiocres chez ces peuples. On ne peut donc point juger de l'étendue de leurs connoissances en Astronomie par tout ce que j'ai eû occasion d'en dire jusqu'à présent. Mais pour faciliter la comparaison des divers progrès de cette science chez les différens peuples de l'antiquité, j'ai

L. 18. fed. 57. p. 129.

Depuis l'é-

= cru devoit anticiper les tems; j'indiquerai donc en peu de mots l'époque tablissement à laquelle l'Astronomie a pû commende la Royau- cer à mériter le nom de science dans té chez les Hébreux, jus- la Gréce. Parlons d'abord des Chalqu'à leur re- déens.

tour de la captivité.

Quoique les Grecs aient été peu soigneux d'approfondir l'histoire des peuples de l'Orient, ils n'ont cependant pas négligé de s'instruire des découvertes faites autrefois dans ces contrées. Leurs écrivains en disent assez pour nous mettre en état de prononcer sur le rang que les Chaldéens doivent tenir parmi les astronomes. On a vu, par les détails dans lesquels je suis entré à l'article de ces peuples, qu'ils devoient avoir des connoissances affez étendues des mouvemens célestes. Leurs observations astronomiques étoient les plus anciennes qu'on connût dans l'antiquité a. Quand Hipparque & Ptolémée, qui vivoient en Egypte, entreprirent de réformer l'Astronomie, ils ne trouverent point dans les mémoires des Egyptiens, d'observations comparables pour l'an-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Symplic. in 1. 1. | verfo. = Syncell. page Aristot. de cœlo. fol. | 207. C. = Marsh. pa 27. In 1. 2. fol. 117. | 474.

cienneté à celle des Babyloniens a. Dissons enfin que les meilleurs écrivains Depuis l'éde la Gréce sont convenus que leur tablissement nation avoit beaucoup emprunté des de la Royauté chez les Chaldéens. Ces peuples partagent avec Hébreux, justles Egyptiens l'honneur d'avoir ensei-qu'à leur retour de la gné aux Grecs les premiers principes captivité, de l'Astronomie b.

Il est vrai que les Egyptiens paroissent avoir eû la présérence pour l'exactitude, & pour ce qu'on peut appeller réellement la science astronomique. On est même porté, assez communément, à regarder les Chaldéens, plutôt comme des astrologues, que comme des astronomes. Nous ne prétendons pas dissimuler qu'à bien des égards ils méritent effectivement ce reproche. Mais il faut en même tems faire attention que les Chaldéens n'ont pas été les seuls entêtés des chimeres de l'Astrologie. Il n'est aucun peuple de l'antiquité qui n'y ait donné. Les Egyptiens n'én ont pas été plus exempts que les autres c. D'ailleurs nous avons

<sup>\*</sup> Marsham, loco cit.
b Voyez Hérod. 1. 2.
n. 109. = Strab. 1. 17.
p. 1161. = Theon. ad
Arati prognost. p. 80.
= Syncell. p. 207. C.

<sup>&</sup>quot;Herod. 1. 2. n. 82.

= Diod. 1. 1. p. 91. 92.

= Cicero de Divín. 1. 1.

n. 1. t. 3. p. 4. = Plut.

Conviv. fap. p. 149. A.

déja observé que l'Astrologie avoit dû III<sup>e</sup>. Part rendre de très-grands services à l'Astablissement tronomie a. L'étude de cette science de la Royau-frivole & ridicule ne seroit donc pas, té chez les Hébreux,jus-à cet égard, un reproche à faire aux qu'à leur re-Chaldéens.

captivité.

Ne doit-on pas attribuer plutôt à la partialité & aux préjugés des Grecs, la prééminence dont les Egyptiens font en possession sur toutes les nations de l'antiquité? Nous tenons des Grecs tout ce que nous pouvons sçavoir de l'état des sciences chez les anciens peuples. La plûpart des grands établissemens de la Gréce avoient été formés par des colonies forties d'Egypte. Les Grecs, instruits d'abord à l'école des Egyptiens, les ont regardés par un effet naturel, comme les inventeurs de toutes les sciences. Ils ont cherché ensuite à faire valoir cette opinion, & c'est sur ce ton qu'en ont parlé presque tous leurs écrivains. Mais cette préférence n'a eû d'autre cause, ni d'autre fondement, que la haute

<sup>2</sup> Prem. Part. L. III. c. II. art. 2.

Je me repens amérement, disoit Kepler, d'avoir tant décrié l'Astrologie. Je remarque qu'on a beaucoup négligé l'étude de l'Astronomie du moment qu'on a cessé de s'appliquer à l'Astrologie. estime dont les Grecs étoient pénétrés pour une nation de qui ils tenoient IIIe. PART. presque toutes leurs connoissances. Ces Depuis l'émêmes Grecs, au contraire, n'ont de la Royauconnu que très-tard les peuples de la té chez les haute Asie. Riches alors de leurs pro-qu'à leur repres fonds, ils n'avoient presque plus captivité. rien à emprunter des étrangers. Il n'est donc pas surprenant que leurs historiens aient négligé de faire valoir les découvertes des Chaldéens. Ils n'y prenoient pas le même intérêt qu'à celle des Egyptiens.

Ce que nous venons de dire, n'est pas pour contester aux Egyptiens le mérite d'avoir fait plusieurs découvertes en Astronomie. Bien éloignés d'une pareille façon de penser, nous n'avons rien oublié pour rendre à ces peuples toute la justice qui leur est dûe. Mais il ne faut pas que le mauvais exemple des Grecs nous entraîne & nous en impose. Prenons garde de trop élever les Egyptiens aux dépens des Chaldéens. Je ne pense pas que les uns fussent beaucoup plus sçavans.

que les autres (1).

(1) Autant que j'en Aftronomie que les Pé-puis juger, les Chaldéens & les Egyptiens n'étoient les Chinois.

guéres plus instruits en

qu'à leur retour de la captivité.

A l'égard des Grecs, on ne peut HI. PART: nier qu'ils n'aient fait de grands protabliffement grès en Astronomie, mais ces progrès de la Royau- ont été bien lents. Je doute même Héhreux, jus que, sans les secours réitérés des Egyptiens & des Babyloniens, cette science se sût jamais élevée dans la Gréce au dessus des pratiques les plus ordinaires & les plus bornées . Ceux des philosophes Grecs qui ont commencé à faire connoître à leur nation les principes & les regles de l'Astronomie, les avoient été puiser dans l'Egypte & dans la Chaldée. Si Thalès a prédit une éclipse, ce n'a point été le fruit de ses propres découvertes, ni celui des travaux des astronomes Grecs qui l'avoient précédé. Il n'avoit nul fecours à en espérer. Thalès n'aura certainement prédit cette éclipse que par le moyen de quelque méthode, de quelque formule qu'il avoit apprife des Egyptiens b.

> a Voyez Strab. 1. 17. p. 1161. b Voyez Weidler, Hift. Astron. p. 71.

> On peut très - bien comparer les connoissances que Thalès, & les autres philosophes Grees de son tems, avoient de

qu'en ont encore aujourd'hui les Brames Indiens. Les Brames ont les tables des anciens astronomes pour calculer les éclipses, & ils sçavent s'en servir. Mais quoiqu'ils connoissent l'usage de ces tables, & que, par l'Astronomie, à celles | ce moyen, ils prédisent

Hérodote est le plus ancien auteur: qui ait parlé de cette éclipse prédite par III. PART. Thalès. On peut conjecturer que c'est Depuis l'éd'une éclipse de soleil arrivée dans le de la Royautems que les Médes & les Lydiens en té chez les étoient aux mains, qu'il a entendu par- qu'à leur reler. Je dis conjecturer, car la maniere captivité. dont Hérodote parle de ce phénomène, est assurément des plus singulieres. Il dit que, dans le tems où les deux armées en étoient aux mains, la nuit prit subitement la place du jour a. Thalès, ajoute-t-il, avoit prédit cet événement aux Ioniens, & leur avoit marqué à peu-près l'année dans laquelle devoit s'opérer ce changement de jour en nuit: ce sont ses termes b. On peut en inférer que, du tems d'Hérodote, les Grecs ne comprenoient & n'entendoient encore rien aux éclipses. On voit même qu'il n'y avoit pas alors dans la langue Grecque de terme pour désigner ces phénoménes. Hérodote s'en seroit cer-

tablissement

des éclipfes, on n'en doit pas conclure qu'ils foient fort habiles en Astronomie. Toute leur science confiste dans une pure méchanique & dans quelques opérations d'Arithmétique. Ils ignorent absolument la théorie de

l'Astronomie, & n'one nulle connoissance des rapports & de la liaison que les différentes parties de cette science ont entre elles. Lettres édif. t. 10. p. 36 & 37.

a Lib. I. n. 74.

b Id. Ibid.

IIIe. PART. Depuis l'établissement de la Royau- Lydiens. té chez les Hébreux, juszour de la

captivité.

tainement servi, & n'auroit pas eû recours à une périphrase pour désigner l'éclipse qui sépara les Médes & les

Il paroît constant, par l'aveu de toute qu'à leur re- l'antiquité, qu'avant le voyage de Platon & d'Eudoxe en Egypte, les Grecs n'avoient nulle idée de ce qu'on peut appeller la science astronomique. Ils ignoroient la véritable durée de l'année solaire a, ne connoissoient point les planètes b, n'avoient aucune idée des éclipses, & ne concevoient, en un mot, que d'une maniere fort confuse, les révolutions & les mouvemens des corps célestes. Jusqu'au tems d'Alexandre, ces peuples n'avoient fait aucune découverte comparable à celle des Egyptiens & des Babyloniens. Les Grecs excelloient alors dans les beaux Arts, leurs loix étoient affez fages; mais ils ne s'étoient guéres appliqués aux sciences spéculatives, telles que l'Astronomie, la Géométrie, la Physique, &c.

L'événement qui, après la mort d'Alexandre, plaça les Ptolomées sur le trône d'Egypte, fit faire, en moins d'un siécle, plus de progrès aux Grecs

<sup>2</sup> Strabo, 1. 17. p. 1161. Voyez Supra. p. 224.

dans l'Astronomie, qu'ils n'en avoient = fait jusqu'alors,, en près de deux mille III°. PART. ans. A portée plus que jamais de pro- Depuis l'éfiter des lumieres & des découvertes de la Royaudes Egyptiens, ils ne tarderent pas à en té chez les Hébreux, justirer le parti le plus avantageux. La qu'à leur re-Gréce victorieuse, enrichie des dé-tour de la captivité. pouilles de l'Egypte vaincue, effaçà bien-tôt ses maîtres. Mais ne sommesnous pas autorifés à rapporter en quelque sorte aux Egyptiens la plupart des découvertes dont les Grecs ont fait honneur à leurs philosophes? Il est certain, en effet, que les plus fameux astronomes dont la Gréce se glorisie, Aristille, Thimocharès, Hipparque, Ptolémée, &c, sont sortis de l'école d'Alexandrie. Ce font eux qui ont commencé à donner aux Grecs quelques connoissances du mouvement propre des étoiles fixes <sup>a</sup>. Hipparque fut le premier qui entreprit de dresser un catalogue de ces astres b. On peut juger,

2 Voyez Weidler, Hift.

Astron. p. 124. b Plin. 1 2. fect. 24. Le jugement que Pline porte de cette entreprise d'Hipparque, m'a toujours parû fingulier.Voici les termes dont il se fert pour la caractériser: Idemque ( Hipparchus )

ausus rem, etiam Deo improbam, annumerare posteris, stellas, & sidera ad nomen expungere.

Cependant, sans un pareil catalogue, on ne conçoit pas comment il peut exister une science qui mérice véritablement le.nom d'Astronomic.

IIIe. PART. tablillement té chez les Hébreux, justour de la captivité.

d'après ces faits, de l'état où étoit encore l'astronomie dans la Gréce avant Depuis Pé-aktitionent les Ptolomées, c'est-à-dire, deux cents de la Royau- ans environ avant J. C. Donnera-t-on le nom de science aux foibles notions qu'à leur re- que les Grecs avoient eues jusqu'alors des phénoméries célestes?

> Nous finirons ce qui concerne l'état de l'Astronomie chez les anciens peuples, par quelques réflexions sur les difficultés dont l'étude de cette science étoit accompagnée dans les tems reculés. Les instrumens dont on se servoit, ne pouvoient qu'être extrêmement défectueux & imparfaits. Les anciens astronomes n'avoient point l'usage des pendules, si commodes, ou pour mieux dire, si nécessaires pour les observations. Ils ne connoissoient pas non plus les lunettes. Les logarithmes, qui nous épargnent aujourd'hui tant de multiplications & de divisions, leur étoient également inconnus. Dans quels travaux & dans quels énormes calculs les problêmes d'Astronomie ne devoient-ils pas engager autrefois les observateurs? Les caracteres arithmétiques étoient encore un surcroît de peines & d'embarras. On n'avoit pas l'usage des chiffres arabes, si commodes

pour

Depuis l'é-

pour toutes les opérations qui se font = fur les nombres. Autrefois les opérations IIIe. PART. arithmétiques ne s'exécutoient que par tablissement le moyen de petites pierres qu'on ar- de la Royauté chez les rangeoit sur une table faite exprès (1); Hébreux, juf-& pour écrire les résultats de ces cal-qu'à leur reculs, les anciens n'avoient d'autres si-captivitée gnes numériques , que les lettres de leur alphabet. Pour déterminer les éclipses avec de pareils moyens, le procédé étoit plus long & plus difficile, que si l'on entreprenoit aujourd'hui de les calculer avec des jettons, & d'en écrire le résultat en chiffres romains.

J'avois presque oublié de faire une observation, que je crois cependant essentielle dans l'examen des connoissances astronomiques des anciens peuples. Quelques philosophes de l'antiquité paroissent, au premier coup d'œil, avoir entrevu quelques-unes des vérités brillantes, dont les siécles modernes se glorifient. Certains auteurs ont cru en conséquence pouvoir avancer que les anciens en sçavoient beaucoup plus qu'on ne seroit naturellement porté à le croire. Mais quand on réfléchit atten-

<sup>(1)</sup> Voyez l'épigram- | mence par ces mots : me du sécond Livre de | Καλλιγεικς άγροικος. #Anthologie qui com-

Tire. Parte tes, on sent bien-tôt que tout ce qu'on Depuis l'é-lit sur ce sujet dans les écrits des ande la Royau-ciens, doit être regardé comme de puté chez les Hébreux, just res idées avancées au hasard, sans conqu'a leur re-noissance, sans principes, & sans autour de la captivité.

cune espéce de sondement. Si quelques anciens, par exemple, ont dit que la

qu'a leur re noissance, sans principes, & sans aucune espéce de fondement. Si quelques anciens, par exemple, ont dit que la terre étoit un sphéroïde applati par les pôles, qu'elle tournoit autour du Soleil; que les cométes étoient des planétes dont la révolution périodique s'achevoit dans un certain nombre de siécles; que la Lune pouvoit être habitable ; que cette planéte étoit la cause occasionnelle du flux & du reflux de la mera, &c: on ne doit pas regarder ces propositions, dans leur bouche, comme l'effet & le résultat des connoissances que ces philosophes avoient acquifes. Il faut au contraire les mettre au rang de ces hypothèses qu'une imagination incertaine & peu réglée enfante journellement. Je le dis, sur ce qu'aucun des philosophes anciens ne pouvoit rendre raison de ce qu'il débitoit. Il est aifé de s'en convaincre, en lisant la maniere dont les écri-

<sup>2</sup> Voyez supra Art. 1 & 2. p. 191, 192, & 193.

vains de l'antiquité rapportent les opinions de leurs sçavans. On y voit que III. PART. les anciens n'avoient aucune raison Depuis l'éprépondérante pour adopter un sys-de la Royau-tê chez les tême plutôt qu'un autre. Ils n'ont ja-Hébreux, jusmais été en état d'en donner la plus qu'à leur relégere démonstration a. Je ne prétends captivité. pas, au reste, en faire un reproche aux anciens. Ils manquoient de tous les secours propres à se procurer de pareilles connoissances. Si néanmoins ils ont quelquefois rencontré la vérité, on doit l'attribuer au pur hasard, & sentir, que dans l'incertitude où ils flottoient, ayant parcouru toutes les combinations possibles, il n'est pas étonnant qu'ils aient pû rencontrer la véritable, parce que le nombre de ces sortes de combinaisons n'est pas infini. C'est à cet égard que consiste la différence caractéristique entre les connoissances astronomiques des anciens, & celles des modernes. Ce que nous disons aujourd'hui sur la figure de la terre, sur le système céleste, sur la cause du flux & du reflux de la mer. &c, n'est point l'effet du hasard & de l'imagination, c'est le résultat de quan-

<sup>•</sup> Voyez suprd Art, 2. p. 191 & 192.

Tité d'observations, d'expériences, de MI<sup>e</sup>. PART. réflexions, & chaque astronome est en Depuis l'é rablissement état de rendre raison du système qu'il de la Royau- a cru devoir embrasser.

té chez les Hébreux, jufqu'à leur retour de la captivité.



#### CHAPITRE III.

# Géométrie & Méchanique.

IIIe. PART. Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, juf.

'AI RÉSERVÉ pour cette der-qu'à leur reniere Partie le peu de détails dans captivité. lesquels je compte entrer sur l'état de la Géométrie & de la Mechanique chez les Babyloniens & chez les Egyptiens. On ne doit pas s'attendre à trouver ici de grands éclaircissemens sur les découvertes de ces peuples, dans les différentes Parties qui composent ces deux sciences. Tous les monumens littéraires des anciennes nations de l'Orient sont abolis (1). Aucun de leurs écrivains n'a échappé à l'injure des tems. Ceux mêmes de la Gréce, les seuls qui pourroient nous instruire aujourd'hui des sciences cultivées par les Babyloniens & par les Egyptiens, ne fournifsent que très-peu de lumieres sur cet objet. Je ne crois pas, néanmoins, que

ceux des Chinois, qui font extrêmement confus, fabriqués dans des siécles assez modernes, & qui ne fournissent aucun détail certain fur les

(1) A l'exception de | premiers tems. Voyez à la fin de cet ouvrage notre Dissertation sur les antiquités des Egyptiens, des Babyloniens, des Chinois, &c.

nous soyons absolument hors d'état fir. Part.

Depuis l'érabbitement d'apprécier en général les connoissande la Royau tiens pouvoient avoir des sciences maté chez les
Hébreux,jus- thématiques. On peut, par des conjecqu'à leur retures & des inductions tirées de ce que
tour de la
captivité.

l'histoire nous a transmis sur les monnmens de la Chaldée & de l'Egypte, se
former une idée fort approchante, des
progrès que les Mathématiques avoient
faits dans ces contrées.

#### ARTICLE PREMIER.

# Des Babyloniens.

LEST certain que les Babyloniens ont cultivé des premiers la Géométrie. Je crois en avoir rapporté des témoignages suffisans dans la premiere Partie de cet ouvrage a. Ce qu'on lit dans les auteurs anciens sur les travaux immenses qui avoient rendu Babylone une des merveilles du monde, doit nous donner de grandes idées du progrès de ses habitans dans la Méchanique; & il n'est pas possible de porter la Méchanique à un certain dégré de

<sup>2</sup> L. III, Chap. 2.

perfection sans le secours de la Géométrie. Cette science doit donc avoir été IIIe. Parre samiliere aux Babyloniens. Pour s'en tablissement convaincre, je vais rappeller quelques-de la Royauté chez les uns des ouvrages exécutés par ces peuté chez les Hébreux, jubples. J'en ai déja parlé dans le Livre qu'à leur reprécédent. Mais il en est, sur lesquels captivités j'avois passé légérement, à dessein d'en traiter ici avec plus de détail, ces out vrages ayant un rapport direct avec les

Mathématiques.

La Babylonie, dans les siécles dont je parle présentement, jouissoit d'une très - grande fertilité. C'étoit à l'art néanmoins, plutôt qu'à la nature, qu'elle étoit redevable de cet avantage. Il ne pleut que très-rarement dans ces contrées, & les terres n'y font arrosées que par l'Euphrate a. Ce sseuve faisoit autrefois payer bien chérement ses faveurs. Les neiges des montagnes d'Arménie, qui fondent toujours aux approches de l'été, ne manguent jamais de faire sortir l'Euphrate de son lit. Ces crûes violentes mettoient, dans les premiers tems, tout le terrein de Babylone sous l'eau pendant les mois de Juin, Juillet & Août b. Pour remédier

<sup>\*</sup> Arrian. de Expedir, Alex. 1. 7. p. 454. b. Strabo, 1. 16. p. 1075. — Plin. 1, 5. sect. 21. p. 269.

à ces inondations, on tira, au dessus de Me. PART. cette ville, deux canaux qui condui-Depuis l'é-rablissement foient dans le Tigre les eaux déborde la Royau- dées, avant qu'elles fussent parvenues té chez les Hébreux, just à Babylone . Afin de mettre le pays qu'à leur re- encore plus en sûreté, on songea aux zour de la moyens de contenir l'Euphrate dans saptivité. son lit. Pour cet effet on construisit, des deux côtés de ce fleuve, des levées très-hautes & très-étendues. étoient revêtues de briques cimentées avec du bitume b. On porta même la précaution encore plus loin. L'Euphrate pouvoit venir à s'enfler si considérablement, qu'il surmontât ses digues. Dans la vûe de prévenir ce défordre, on avoit ménagé, le long des levées, des ouvertures capables de

donner à l'eau un écoulement libre

\* Id. Ibid. = Herod. 1.1. n. 185. = Meg aften. ex Abyden. apud Euseb. præp. Evang. 1. 9. c. 41. P. 457.

& nécessaire .

Le principal de ces canaux semble avoir été le Naharmalcha, nommé par les Grecs Bariline II. raus, le Fleuve Royal. Voyez Strab. 1. 16. p. 1084. not. (2). · Ce canal, dont les an-

ciens parlent comme d'un

ouvrage immense, peut à peine aujourd'hui être distingué des autres canaux dont tout ce pays est entrecoupé.

b Herod. 1. 1. n. 185. = Q. Curt. l. 5. c. I. p.

Q. Curt. loco cit. On voir de pareilles ouvertures sur la levée de la Loire. On les nomme des déchargeoirs.

Nord au Midi. On avoit construit sur IIIe. Part. Ce sleuve un pont dont j'ai donné la Depuis l'écles les description dans le livre précédent. de la Royauté chez les On avoit fait plus, si on en croit Dio-Hébreux, just dore. Cet historien prétend qu'on avoit qu'à leur reconduit sous le lit de l'Euphrate une captivité, gallerie secrette, haute de plus de 20 pieds, & large de 15. Elle servoit de communication aux deux palais bâtis, vis-à-vis l'un de l'autre', sur les rives opposées de l'Euphrate a.

Ces ouvrages n'avoient pû s'exécuter qu'en détournant préalablement le cours de l'Euphrate. On y étoit parvenu en faisant à ce fleuve, non-seulement plusieurs saignées, mais aussi en creusant au dessus de Babylone un bassin immense pour recevoir une partie de ses eaux. Lorsque tous les travaux qu'on avoit entrepris surent achevés, on sit rentrer l'Euphrate dans son lit ordinaire; mais on laissa subsister le bassin dont je viens de parler. Il étoit entiérement revêtu de pierres, & communiquoit avec le fleuve par un canal b. Ce vaste réservoir étoit destiné à deux

<sup>\*</sup> L. 2. p. 121. b Herod. l. 1. n. 193. = Strabo, l. 16, p. 1075.

Me. PART. té chez les tour de la captivité.

= usages; à recevoir une grande partie des eaux que l'Euphrate, dans le tems Depuis l'é- des inondations, répandoit hors de de la Royau son lit; & à les conserver. Car, au Hébreux, just moyen de plusieurs écluses, on en qu'à leur re- tiroit la quantité d'eau qu'on jugeoit nécessaire pour arroser les terres dans tes faifons convenables (1). Le lac de Babylone servoit, en un mot, aux mêmes usages que le lac Mœris en Egypte. On ne peut point, au furplus, en fixer les dimensions. Ce qu'on lit à cet égard dans les anciens, est de beaucoup exagéré, & même ils ne s'accordent point (2).

Les travaux des Babyloniens, pour l'amélioration de leur pays, ne s'étoient pas bornés à cette seule entreprife. Ils avoient ménagé encore quantité d'autres canaux, & trouvé le fecret

(1) C'est ce qu'on peut | teur est, à ce que je pense, conjecturer du récir d'Hérodore, 1. 1. n. 186. = Vovez auffi Arrian. de Expedit. Alex. 1. 7. p. 454. = Megaften.apud Eufeb.p. ap. Evang. 119. cap. 41. p. 457. C.

(2) Hérodote Mégafthène. & Diodore font les feuls qui aient parlé de l'étendne & de la profondeur dila de Babylone. A l'égard d'Hérodote, le texte de cet au- la ce lac.

tout à la fois lacuné & interpolé dans le pessage dont il est ici question. Quant à Mégasthène & à Diodore, Pan donne au lac de Babylone plus de 50 lieues de circonférence. fur environ 120 pieds de profondeur ; l'aurre, en adoptant les mêmes mefores, pour la circonférence, ne donne que 35 pieds de profondeur de faire répandre l'Euphrate dans leurs campagnes, de la même maniere que lité. Parte le Nil se répandoit autresois en Egyptablissement te a. On s'étoit même proposé, en de la Royautre creusant ces canaux, plusieurs avanta-té chez les Hébreux jugges, indépendamment de ceux que je qu'à leur reviens d'indiquer. On avoit d'abord captivité, cherché à diminuer l'impétuosité de l'Euphrate, en faisant faire à ce fleuve plusieurs détours: & en second lieu de rendre l'abord de Babylone assez difficile par eau.

Toutes ces entreprises ne nous permettent pas de douter que les sciences exactes ne sussent affez cultivées chez les Babyloniens. Des peuples assez habiles pour niveler, conduire & contenir un fleuve tel que l'Euphrate, devoient avoir sait quelques progrès en Méchanique & en Géométrie. Joignons-y ce que j'ai dit de leurs découvertes astronomiques. Après ces réslexions, il sera, je crois, dissicile de resuser aux Babyloniens une connoif-sance assez étendue des Mathématiques.

<sup>\*</sup> Herod. l. I. n. 193. Alex. l. 7. p. 454. =Strabo, l. 16. p. 1075. Herod. loco cit. Arrian. de Expedit.

MI<sup>e</sup>. Part.
Depuis l'établiffement de la Royauté chez les
Hébreux, jufqu'à leur retour de la saptivité.

#### ARTICLE II.

# Des Egyptiens.

OUR DONNER quelque idée des connoissances que les Egyptiens avoient de la Méchanique & de la Géométrie, j'employerai la même méthode dont je viens de faire usage à l'égard des Babyloniens. On ne peut pref--que plus aujourd'hui juger des progrès que ces peuples avoient fait dans les Mathématiques, que par leurs entreprises & par leurs monumens. Mais ces -témoignages, comme je l'ai dit, suppléent abondamment à ce que nous avons pû perdre des écrits de l'antiquité. Il suffit d'y faire quelque attention pour s'en convaincre. J'ai rendu compte, dans les livres précédens, des travaux que les Egyptiens avoient entrepris & exécutés pour fertiliser leur -pays, & tirer du Nil le parti, le plus avantageux qu'il étoit possible a. J'ai parle aussi de leurs obélisques, & surtout des Pyramides. On peur se rappeller les détails dans lesquels je suis

Voyez la seconde Part. L. II. ch. I.

Depuis l'é- .

entré sur la construction de ces grands ouvrages a. Ces entreprises peuvent, à ce que je crois, être citées comme une tablissement preuve des moins équivoques du pro- de la Royau-té chez les grès que les Egyptiens avoient fait dans Hébreux, jusles Mathématiques. Je ne parle point qu'à leur rede leurs découvertes astronomiques. captivité, On sent assez l'induction que j'en pourrois tirer.

On a voulu cependant contester à ces peuples le mérite d'avoir fait des progrès un peu considérables en Géométrie. Quelques écrivains modernes se sont même servis de cette raison pour faire entendre que les connoissances astronomiques des Egyptiens ne pouvoient être que fort médiocres b. Mais quel a été le motif d'une accusation si injuste & si peu fondée? Ce sont les découvertes géométriques dont l'antiquité a fair honneur à Thales & à Pythagore c. Thalès, dit-on, a découvert le premier que le triangle, qui a le diamètre d'un cercle pour base, & dont les côtés se rencontrent dans sa circonférence, est nécessairement rectangle d.

Part. L. II. & fupra L. II. ch. 2. p. 123. & fuiv. Weidler , Hift. Afsron.p.64.n.211 = Hift. | fegm. 27.

<sup>2</sup> Voyez la seconde | Univ. traduite de l'Anglois. t. 1. p. 396. 397. E Id. Ibid.

d Diog. Laert. 1. 5.

Il trouva aussi le secret de mesurer les IH. PART. pyramides par l'ombre du Soleila. Pyr Depuis l'é- pyramides par l'ombre du Soien . Pyde la Royau- démontra le premier que le quarré de té chez les l'hypoténuse est égal à la somme des qu'à leur re-deux autres côtés b. Si ces propositions qui, toutes simples qu'elles sont, ne Captiviré.

laissent pas néanmoins d'être très-essentielles & très-importantes, étoient ignorées des Egyptiens : que doit-on penser, concluent les critiques dont je parle, des connoissances que ces peuples

avoient en Géométrie ??

Je l'avoue, je suis encore à concevoir comment on a pû interpréter, au désavantage des Egyptiens, les saits qu'on vient de lire. Ils me paroissent, au contraire, prouver que la Géométrie a été redevable à ses peuples des découvertes en question. N'est-il pas certain, en effet, par le témoignage unanime de l'antiquité, que Thalès & Pythagoreavoient puiféchez les Egyptiens toutes leurs connoissances? Ces deux philosophes avoient demeuré en

a Id. Ibid. - Plin. 1. 36. fedt. 17. Plut. t. 2. | p. 64. p. 147. b liog. Laert. 1. 3. feem. 12. & complures | Angleterre, t. 1. p.396 alii.

Weidler, Hift. Aftron. Les auteurs de l'Hift. Univers. composée en & 39.7

Egypte un grand nombre d'années ";= ils avoient eû des liaisons d'amitié avec III. PART. les prêtres de ce pays. Pythagore s'é- tablissement toit même fait initier b, & avoit acheté de la Royauce privilege par la circoncision qu'il lui té chez les fallut subir . La maniere dont Dio-qu'à leur re-géne-Laerce s'exprime à l'égard de captivisé. Thalès particuliérement, ne permet pas de douter que tout ce que ce philosophe scavoit de Mathématiques, il le devoit aux Egyptiens. L'historien que je cite, dit en termes exprès que Thalès n'avoit point eû d'autres maîtres pour ·les sciences que les prêtres d'Egypte d, & il nomme spécialement la Géométrie . Il me paroît donc démontré que · Thalès & Pythagore tenoient des Egyptiens la connoissance des théorêmes géométriques dont nous venons de parler. Si les écrivains de la Gréce & de Rome ont représenté ces deux philosophes comme les premiers qui en aient fait la découverte, il ne faut pas que leurs expressions nous en imposent. Elles veulent dire seulement que Tha-

Plato. = Pluto t. 20.

p. 875. E. = Jamblich.

de vita Pythag. segm. 7.

8. -Minus. Felix.p. 1111.

= Clem. Alex. Strom. 1.

d L. I. segm. 27.

<sup>1.</sup> P. 354.

<sup>&#</sup>x27;e Ibid. fegm. 24.

lès & Pythagore furent les premiers qui les publierent dans la Gréce; mais Depuis l'él'honneur en est incontestablement dû tablissement de la Royau- aux Egyptiens. té chez les

tour de la

paptivité.

Enfin, comment se persuader que Hébreux, jusqu'a leur rè- des peuples capables d'élever des monumens, tel que l'Egypte en présente encore aujourd'hui, n'aient été guidés que par une simple pratique destituée des principes & des secours de la Géométrie. N'est-il pas évident, au contraire, qu'ils avoient sçû appliquer les Mathématiques aux différens besoins de la vie civile? Comment auroientils pû, fans le fecours de la Géométrie, niveler presque tout le continent. de l'Egypte, tirer du Nil cette multitude de canaux dont leurs terres étoient. autrefois arrofées, tailler dans les montagnes, ces obélisques & ces statues colossales, dont le nombre étoit, diton, si considérable, les transporter & les dresser sur leurs bases? Je le répete, la Géométrie devoit diriger ces grandes opérations, & les Egyptiens joignoient certainement la théorie à la prarique. Sans de pareilles connoissances, on ne peut porter la Méchanique à un certain dégré de perfection (1).

(1) On pourra peut- | j'ai dit ci-dessus, L. II.c. etre m'objecter ce que | 2. p. 142. not. (1), au

Depuis l'é-

Je crois au furplus qu'il ne fera pas = hors de propos de faire remarquer la III. PART. partie des sciences mathématiques, dans tablissement laquelle les anciens ont été persuadés de la Royauque chaque peuple avoit particulière- Hébreux, jufment excellé. C'est ce qu'on reconnoît qu'à leur refacilement par l'espéce de science que captivité. les anciens ont assignée par préférence à une nation. Ils regardoient les Ghaldéens comme les inventeurs de l'Astronomie; les Phéniciens, de l'Arithmétique; les Egyptiens, de la Géométrie, & en général des Mathématiques . En conséquence, les anciens étoient perfuadés que chacun de ces peuples avoit porté la partie des sciences mathéma-

sujet des Péruviens, qui, sans aucune connoissance de la Méchanique, ont exécuté des ouvrages, au moins aussi considérables que ceux des Egyptiens. A cela je réponds que cet exemple ne conclut pas absolument contre les Egyptiens. En effet, indépendamment de leurs édifices, l'histoire nous apprend que les plus anciens géomètres de la Gréce avoient été puiser en Egypte les premiers principes de leur science. On pourroit encore m'oppofer, & peut-être avec plus de raison, l'exemple des Chinois, qui, lorsque les Européens les ont connu, n'avoient pas les premiers élémens de la Géométrie, quoiqu'ils étudiassent l'Astronomie depuis fort long - tems. Mais je répondrai toujours que ces exemples ne doivent point conclure. contre les Egyptiens, puisque les historiens Grecs les reconnoissent pour les inventeurs de la Géométrie.

a Jambl. de vita Pythag.c. 29.p.134 & 135. = Porphyr. Ibid. p. 8 & 9. = Julian. apud Cy=

rille le 5e

tour de la capaivité.

= tiques, dont je viens de parler, à un III. PART. plus haut dégré de perfection que les Depuis l'é-tablissement autres. Cette façon de penser se remarde la Royau-que très-sensiblement, lorsqu'on lit la té chez les Hébreux, just vie de Pythagore, écrite par Porphyre. qu'à leur re- Il dit que ce philosophe apprit l'Astronomie des Chaldéens, l'Arithmétique des Phéniciens, & la Géométrie des Egyptiens a. Ce choix n'est point fait au hasard. Il nous atteste la façon de penser des anciens sur l'espéce de science dans laquelle chaque peuple passoit pour avoir excellé particuliérement.

Je finis cet examen du progrès des anciens peuples dans les sciences exactes, par une réflexion fur la différence caractéristique du génie des Grecs & des nations de l'Orient. Les Affyriens, les Babyloniens, les Phéniciens & les Egyptiens n'ont dû qu'à eux - n. Emes les découvertes qu'ils ont faites dans les sciences. Ces peuples n'étoient guères dans l'usage de voyager. On ne voit point non plus que ce soit par des colonies venues de pays étrangers, qu'ils, fe foient policés. Il n'en a pas été ainfi des Grecs; malgré leur orgueil & leur prévention, ils n'ont pû s'empêcher de reconnoître qu'ils devoient toutes leurs

In vita Pythag. p. 8 & 9.

Chaldéens & aux Phéniciens. La Gré-IIIe. Part. ce, de l'aveu de ses meilleurs écrivains, tablissement n'a eû d'autre mérite que celui d'avoir de la Royaupersectionné les découvertes dont l'A-Hébreux, jussie & l'Egypte lui avoient fait part a qu'a leur retour de la turelle, les Romains devoient donc toutes leurs lumieres à ces mêmes peuples que, par la suite, ils ont eû l'ingratitude, pour ne pas dire l'insolence, de traiter de barbares.

### ARTICLE III.

#### Des Grecs.

Je n'entrerait dans aucun détail sur l'état où devoit être la Géométrie chez les Grecs, aux siécles qui nous occupent présentement. Je ne pourrois le faire qu'en répétant ce que je viens de dire dans l'article précédent sur les découvertes attribuées à Thalès & à Pythagore. Ces deux philosophes, en effet, ont été regardés dans l'antiquité comme les premiers qui aient donné aux Grecs quelques notions de Géo-

<sup>2</sup> Diod. 1. 5. p. 376.

métrie. On peut donc juger des progrès de cette science dans la Gréce 3 Depuis l'é-tablissement par les découvertes dont l'antiquité a Depuis l'éde la Royau-fait honneur à Thalès & à Pythagore.

té chez les Héhreux, juftour de la captivité.

Il en a été-, au surplus, des Scienqu'à leur re- ces chez les Grecs comme des Arts. Entre les différens peuples compris sous le nom général de Grecs, ceux qui habitoient dans l'Asie ont été les premiers chez lesquels les sciences exactes aient commencé à se persectionner. Thalès étoit d'Ionie. On voit aussi que c'est dans les différentes contrées de l'Asie Mineure qu'ont paru les premiers & Jes plus illustres écrivains qui aient mérité l'attention de la postérité. Je l'ai déja dit, la Gréce Européenne s'est policée beaucoup plus tard que la Gréce Asiatique. C'est un fait dont il seroit superflu de rapporter des preuves.



### CHAPITRE IV.

Géographie.

IIIe. PART.

Depuis l'éctablissement. de la Royauté chez les Hébreux, jufqu'à leur retour de la captivités

'AI PARLÉ, dans la seconde tour de la Partie de cet ouvrage, des progrès captivités que les conquêtes de Sésostris avoient fait faire à la Géographie a. On y a vû que ce Prince avoit fait dresser des cartes de tous les pays qu'il avoit parcourus, & qu'il avoit eû soin d'en faire répandre des copies dans plusieurs contrées b. J'ai rendu compte ensuite des entreprises maritimes des Phéniciens, du voyage des Argonautes dans la Colchide, de l'expédition des Grecs devant Troye, & de quelques autres faits qui auront certainement beaucoup contribué aux progrès de la Géographie c.

Il paroît que cette science a toujours continué, pendant un certain tems, de s'enrichir de plus en plus. Les siécles que nous parcourons présentement étoient, proportion gardée, fort éclai-

a L. III. chap. 2. art. 3.

b Ibid. .

<sup>.</sup> Voyez Ibid. L. IV.

rés en Géographie. Nous voyons par in. Part. les écrits d'Homere, qu'à l'exception Depuis l'é- des Indes & de quelques Parties sepde la Royau-tentrionales de l'Éurope, ce poëte conre cnez les Hébreux; jus- noissoit presque tous les pays dont parqu'à leur re-lent les anciens géographes a. Il semzour de la saptivité.

ble même n'avoir pasignoré que la terre étoit environnée d'eau de toutes parts . Cette opinion n'étoit sans doute fondée, en grande partie, que sur des conjectures. On sçavoit de plusieurs voyageurs, que s'étant avancés vers différentes extrêmités du Globle, ils avoient toujours remarqué qu'elles aboutif-Soient à une mer. On en avoit concluavec toute l'apparence possible, qu'il en devoit être de même de tous les autres côtés (1). Je conviendrai encore qu'Homere n'a parlé de l'Océan que d'une maniere très-obscure, souvent même contradictoire & ridicule. On entrevoit néanmoins, à travers tous ces nuages, que de son tems on croyoit notre globe exactement entouré d'eau.

On pourroit encore foupçonner que

<sup>\*</sup> Voyez Strab. 1. 1. | d'eau, que de cette ma-·init.

b Voyez Iliad. 1. 18. v. 606. 607.

niere, c'eft-à-dire, par de fortes coniectures appuyées de plasseurs re-(1) Strabon ne pouvoit | lations qui donnoient à lui-même assurer que la cette opinion une espèce terre fût environnée d'évidence.

ce poëte a eû quelques idées, quelques = notions confuses de la température des IHe. PART. climats situés sous l'Equateur. La des- Depuis l'écription qu'il fait des arbres fruitiers de la Royaudes jardins d'Alcinous, me donne lieu té chez les de proposer cette conjecture. Homere qu'à seur redit que ces arbres ne sont jamais sans captivités. frait; que dans les tems que les premiers mûrissent, il s'en forme de nouveaux. La poire prête à cueillir, en fait voir une qui ne fait que de naître. La grenade & l'orange, déja mûres; en laissent appercevoir d'autres qui sont prêtes à le devenir. La grappe est poufsée par une autre grappe, & la figue tombante fait place à une autre qui la fuit a. Cette peinture convient parfaitement à la maniere dont les arbres fruitiers produifent fous l'Equateur. Estce une fiction purement poétique, ou Seroit-elle fondee sur la connoissance qu'Homere auroit eû de la réalité du fait qu'il avance? Je serois assez porté pour ce dernier fentiment.

On a pû avoir quelques idées de la température des climats fitués fous l'Equateur, avant le fiécle auquel Homere a composé l'Odyssée. J'ai dit, dans la seconde Partie de cet ouvrage,

<sup>4</sup> Odyff. 1.7. v. II7, &c.

III. PART.

Depuis l'été chez les Hébreux, juftour de la captivité.

que les Phéniciens avoient formé des établissemens sur la côte occidentale Depuis l'é-d'Afrique, peu de tems après la guerre de la Royau-de Troye . Ces peuples étoient trèshardis & fort entreprenans. Rien n'emqu'à leur re- pêche de croire que quelques uns de leurs navigateurs auront pû pénétrer jusques sous la Ligne. Ce seroit ainsi que, même avant le siécle d'Homere, on auroit pû avoir connoissance des climats situés sous l'équateur. Il est facile encore d'en indiquer une autre source.

L'Ecriture parle des fréquens voyages que faisoient les flottes de Salomon dans la terre d'Ophir & de Tharsis, sous la conduite des Phéniciens b. On est aujourd'hui fort partagé sur la situation des pays que l'antiquité dési-gnoit par ces noms. Il n'est guères posfible, en effet, de s'en assurer démonstrativement. Tout ce que l'on sçait de positif, c'est que ces contrées devoient être assez éloignées d'Elath & d'Asiongaber, ports de la mer Rouge, d'où partoient les flottes de Salomon. Elles mettoient trois ans à faire leur voyage. On sçait encore qu'elles en revenoient chargées d'or & d'argent, de gommes,

<sup>2</sup> L. IV. Chap. 2.

<sup>1 3.</sup> Reg. cap. 9. 1.26, cap. 10. 11. 22.

Depuis l'é-

de réfine, de bois odoriférans, de pier- = res précieuses, de dents d'éléphans, & III. PART. même de singes & de paons . Toutes Depuis l'éces circonstances me portent à présu-de la Royaumer qu'on doit chercher Ophir & Thar-té chez les Hébreux, jussis dans l'Afrique. Je me rangerai donc qu'à leur re-tour de la à l'opinion de ceux qui placent ces con-captivité. trées dans le Royaume de Sofala, sur la côte orientale d'Ethiopie. On y trouve toutes les différentes productions dont je viens de parler. Il paroît, au furplus, que cette navigation devoit être familiere aux Phéniciens, dès avant le tems de Salomon b. On n'ignore pas que, pour se rendre de la mer Rouge à Sofala, il faut passer la ligne. Ainsi Homere, postérieur à Salomon d'une centaine d'années environ, aura fort bien pû être informé de la température des climats situés sous l'équateur.

De tous les faits dont j'ai parlé jufqu'à présent, il n'y en a point de plus remarquable que l'entreprise maritime exécutée par les ordres de Néchos, roi d'Egypte, environ l'an 610 avant J. C. Ce Prince sit partir, des bords de la mer Rouge, une flotte conduite par des Phéniciens, avec ordre de suivre

<sup>2. 3.</sup> Reg. c. 10. \*. 11. 22. b Ibid. c 9. \*. 27. Tome V.

IIIe. PART. tablissement té chez les Hébreux, justour de la captivité.

toujours les côtes d'Afrique, d'en faire le tour, & de revenir en Egypte, en Depuis l'é-rentrant dans la Méditerrannée par les de la Royau- colones d'Hercule; c'est-à-dire, par le détroit de Cadix ou de Gibraltar. Il qu'a leur re- fut obéi. Les Phéniciens, au sortir de la mer Rouge, entrerent dans l'océan méridional, & suivirent constamment les côtes. Quand l'automne fut venu, ils prirent terre, semerent du bled dans l'endroit où ils se trouvoient, attendirent qu'il fût mûr, & la récolte faite, fe rembarquerent. Ces navigateurs employerent deux années, en côtoyant ainsi l'Afrique, pour arriver aux colonnes d'Hercule. Parvenus à ce détroit, ils le franchirent, entrerent dans la Méditerrannée, & se rendirent à l'embouchure du Nil la troisiéme année de leur course a.

L'histoire ne nous fournit point, quant à ce moment, d'autres faits dont nous puissions faire usage par rapport à la Géographie. Considérons maintenant l'état de cette science dans sa partie mathématique, & cherchons à découvrir les progrès qu'on pouvoit y avoir faits dans les siécles qui terminent cette derniere Partie de notre ouvrage.

a F. erod. 1. 4. n. 42.

Je crois que ce qui constitue l'essence = & la partie scientifique de la Géogra-III. PART. phie, étoit alors assez peu connu. Je Depuis l'édoute qu'on eût sçû encore y appliquer de la Royauconvenablement les lumieres que peu- té chez les Hébreux, jufvent & doivent fournir l'Astronomie qu'à leur re-& la Géométrie. On connoissoit, d'a captivité. près les relations des voyageurs, plusieurs contrées; mais on ne jugeoit de leurs positions & de leurs distances respectives, que d'une maniere très-vague & très-incertaine. On n'étoit nullement en état de les déterminer avec quelque forte de précision. Les idées mêmes qu'on avoit de la figure de la terre, ne se ressentoient que trop de l'ignorance de ces fiécles peu éclairés dans la partie mathématique de la Géographie. Du tems d'Homere, on regardoit notre globe comme une surface plate, environnée de tous côtés d'un courant d'eau a. J'ai déja dit plus d'une fois que ce poëte avoit probablement passé sa vie dans différentes contrées de l'Asie Mineure. On ne peut nier que, pour son tems, il ne fût très-instruit. Ses idées sur la figure de la terre pourroient donc bien avoir été celles qu'on suivoit

<sup>\*</sup> Iliad. 1. 18. v. 606. 607. = Gemin. c. 73. p. 54a = Macrob. in fomn. Scip. 1, 2. c. 9. p. 151. Mii

alors chez les peuples de ces contrées. Cette erreur même n'étoit pas encore IUe. PART. Depuis l'ébien détruite du tems d'Hérodote. Il tablissement de la Royau- se mocquoit des auteurs qui, décrivant te chez les Hébreux, just le circuit de la terre, la réprésentoient té chez les qu'à leur re-ronde, comme si on l'avoit, dit-il, tour de la tournée sur le tour. Ce sont ses tercaptivité. mes.a.

> A l'égard des Grecs d'Europe, nous ne voyons pas qu'avant Anaximandre personne eût osé, parmi eux, tenter de perfectionner la Géographie à l'aide de l'Astronomie & de la Géométrie. Le Disciple de Thalès passoit, en effet, pour le premier des Grecs qui eût trouvé l'art de dresser des cartes b. Mais que penser de ces productions géographiques, s'il est vrai, ainsi qu'on l'assure, qu'Anaximandre se figurât la terre faite comme un cylindre c. Pythagore passoit pour avoir imaginé le premier de partager le globe terrestre en cinq zones à l'imitation du globe céleste d.

> Quoi qu'il en foit, l'ignorance des Grecs d'Éurope en Géographie a été, à tous égards, extrême pendant bien

> > pas des idées plus rai-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 4. n. 36. <sup>b</sup> Strabo, 1. 1. p. 13. c Plut. t. 2.p.895.D.

sonnables de la figure du globe terrestre. Ibid. Anaximéne, Leucippe d Plut. Ibid. p. 896; & Démocrite n'avoient | B.

des siécles. Ils ne paroissent pas même : avoir eû connoissance des découvertes IIIe. PART. faites dans les anciens voyages dont Depuis l'éj'ai parlé ci-dessus. Elles n'avoient pas de la Royauétéabsolument inconnues à Homere. Je té chez les étéabsolument inconnues à Homere. Je té chez les Hébreux, juscrois avoir montré qu'il en existoit des qu'à leur retraces assez sensibles dans ses poëmes; captivité. mais ces notions ne percerent & ne prirent crédit que fort tard chez les Grecs d'Europe. La partie historique de la Géographie étoit beaucoup plus défectueuse chez eux, dans les siécles postérieurs à Homere, que dans ceux auxquels a vécu ce grand poëte. Les faits qu'on va lire ne permettent pas d'en douter. Ils font, à la vérité, étrangers à l'époque que je me suis prescrite, mais l'espere qu'on me pardonnera cette digression, d'autant plus qu'elle servira à prouver combien il régnoit d'incertitude & d'imperfection dans les-connoissances des anciens.

Hérodote, postérieur à Homere au moins de 400 ans, ne croyoit pas que la mer environnât la terre. » Je ne sçau» rois m'empêcher, dit-il, de rire de » ceux qui prétendent que l'Océan cou» le à l'entour de notre continent. On » n'en peut donner nulle preuve 2. Je

<sup>\*</sup> L. 4. n. 8. 36. 45.

IIIe. PART. Depuis l'établissement té chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la captivité.

» crois, ajoute-t-il ailleurs, qu'Homer » avoit puisé dans quelque ouvrage de »l'antiquité ce qu'il débite fur l'Ode la Royau- » céan; mais c'étoit sans y rien com-» prendre, répétant ce qu'il avoit lû, » sans trop sçavoir ce qu'il avoit lû a.»

Le même Hérodote, parlant du voyage entrepris autour de l'Afrique par ordre de Néchos, fait son possible pour rendre suspect le récit qu'il en avoit entendu faire. Il regarde comme fabuleuses les circonstances les plus capables d'en attester aujourd'hui la vérité. Il ne pouvoit, par exemple, s'imaginer que ces navigateurs eussent vû, comme ils le disoient, le Soleil dans une position contraireà celle dans laquelle on le voit en Europe b. En général, la maniere dont cet auteur, si instruit d'ailleurs & si judicieux, s'explique fur ce voyage, fait assez sentir qu'il n'en comprenoit, ni le but,

a L. 2. n. 23.

b L. 4. n. 42. Les Phéniciens assuroient avoir vû , dans une partie de cette course, le Soleil à leur droite. Pour entendre en quoi cette circonstance pouvoit choquer Hérodote, il faut sçavoir que les anciens appelloient l'Occident, le devant; l'O- rient, le derriere; le Septentrion, la droite, & le Midi la gauche du monde. Ils se fondoiene fur ce que le mouvement apparent des cieux, étanz d'Orient en Occident, on devoit prendre en conféquence l'Occident pour la partie antérieure du monde.

ni la direction a. Hérodote cependant = avoit pris naissance dans l'Asie Mineu- III. PART. re; mais selon toutes les apparences, tabilisement il en étoit sorti de bonne heure, & de la Royauavoit passé sa jeunesse, & même la plus Hébreux, jusgrande partie de sa vie dans la Gréce qu'à leur re-

Européenne.

Produisons des preuves encore plus étonnantes de l'incapacité des Grecs Européens en Géographie, dans les siécles postérieurs à Homere. Du tems que Xercès vouloit affujettir la Gréce, il arriva en Europe des Députés de l'Ionie, demander qu'on vînt délivrer leur pays de la domination des Perses. Ces députés se rendirent à Egine, où l'armée navale de la Gréce se grouvoit alors rassemblée. Ils exposerent le sujet de leur ambassade, & prierent qu'on fit avancer la flotte vers l'Ionje. Mais leur demande fut rejettée. Jamais les Grecs n'oferent passer l'Isle de Délos. Deux raisons les y retinrent. Ils ignoroient d'abord la route qu'il falloit tenir, au delà de Délos, pour fe rendre dans l'Ionie. Ils craignirent, en second lieu, d'entreprendre un pareil voyage, perfuadés qu'il y avoit aussi loin d'Egine à Samos, que d'E-

Depuis l'été chez les tour de la captivité.

gine aux colonnes d'Hercule a. Ce l'Hercule a. Ce l'Hercule a dernier motif montre quelle étoit alors rablissement leur ignorance grossière en Géograde la Royau-phie; & il faut observer que la stotte se chez les hébreux, just dont je parle rassembloit l'élite de touqu'à leur retes les forces maritimes de la Gréce

Européenne.

captivité.

Il faut croire que les Grecs s'appliquerent par la suite à acquérir des notions plus justes & plus exactes de la position & de la distance des lieux. La Géographie fit sans doute des progrès, particuliérement depuis les conquêtes d'Alexandre. Mais les connoissances, dont cette science a pû s'enrichir autrefois, ont toujours été bien imparfaites. Dans les beaux jours de la Gréce & de Rome, c'est-à-dire, dans des âges qui, à bien des égards, peuvent être regardés comme trèséclairés, tout ce que l'on connoissoit de la terre occupoit, sur les cartes, un espace deux sois plus long que large b; attendu qu'on n'avoit aucune idée des pays situés au delà de la ligne. L'espace, dont je parle, comprenoit environ les deux tiers de l'Europe, le tiers de l'Afrique, &, à-peu-

<sup>\*</sup> Herod. 1. 8. n. 132. • Geminus, c. 13. p. 52.

près, le quart de l'Asie. On ne connoissoit donc alors que cette partie de III°. PART.
la terre qui est rensermée sous la zone tablissement tempérée septentrionale, encore s'en de la Royauté chez les falloit-il beaucoup que tous les pays, mébreus, justificés sous cette zone, sussent exacte-qu'a leur retour de la captivité.

A l'égard des idées que les sçavans se formoient du reste de notre globe, elles étoient bien peu raisonnables. La plupart étoient persuadés que des cinq zones, il n'y en avoit que deux qui sussent habitables. D'un côté le froid excessif, & de l'autre les chaleurs extrêmes ne permettant pas, à ce qu'ils pensoient, d'habiter les trois autres (1). Ce n'étoit, au surplus, que par le raisonnement & la connoissance qu'on avoit de la figure de la terre, que les philosophes dont je parle, suppossient que la zone temparle, suppossient que la zone temparle.

philosophe, prouve bien l'ignorance extréme où Bon étoit alors de la Physique & de la Géographie. On voit sensiblement que les anciens ne parloient jamais de ces matieres qu'au hasard, & sans aucune espéce de principes, ni de connoissances.

<sup>(1)</sup> Sans un passage de Plutarque, t. 2. p. 896, & un de Géminus, c. 13, on pourroit assurer hardiment que c'étoit le sentiment général des anciens; mais Pythagore, au rapport de Plutarque, pensoit que la zone torride pouvoit être habitable. La raison, au surfute, qu'en rendoit ce

Ille. PART.

Depuis l'ézé chez les qu'à leur rezour de la captivité.

pérée méridionale pouvoit être habitée. Ils sçavoient que cette zone étant rablissement à une même distance de l'équateur que de la Royau-celle où ils habitoient, on devoit par Hébreux, jus- conséquent y jouir d'une température d'air à-peu-près égale. Ils en concluoient que l'une de ces zones étant habitée, l'autre pouvoit l'être aussi. Du reste, ils n'avoient aucune certitude qu'elle le fût. Car loin d'entretenir quelque commerce avec les peuples de ces contrées, on ne pensoit seulement pas qu'il fût possible d'en avoir aucun. » Lorsque nous parlons, » dit Géminus, des habitans de la zone » méridionale, ce n'est pas comme ofçachant que cette zone soit habitée, » nous croyons seulement qu'elle peut » Pêtre. Du furplus, nous n'en avons » point d'affurances positives a.» Cicéron n'étoit guéres mieux instruit. » Voyez, fait-il dire à Scipion, voyez » la terre comme environnée de cinq »zones, desquelles il n'y en a que deux » d'habitées; celle du milieu étant brûlée continuellement des ardeurs du Sooleil, tandis qu'il gele perpétuellement

Géminus c.13.p.50. | céron = Voyez aussi Géminus vivoir du Hygin. poët. astron. c. sems de Sylla & de Ci- | 8. p. 355.

### DES SCIENCES. L. III. 275

» fous les deux dernieres. Encore les = » hommes qui habitent la zone tempé-III. PART. rée méridionale, sont-ils d'une es- Depuis l'é-» péce qui n'a rien de commun avec la de la Royauté chez les nôtre a.» Hébreux,jus-Pline parlant des deux zones tempé-qu'à leur retour de la

rées, dit positivement qu'il ne peut y captivité, avoir de communication entre leurs habitans, à cause de l'extrême chaleur qui brûle celle qui les sépare b. Macrobe enfin s'étendant d'avantage sur ce sujet, assure que les peuples des deux zones tempérées n'ont jamais eû de commerce ensemble, & qu'il est même imposfible qu'ils en aient aucun, par les obtacles qu'y apportent les horribles chaleurs de la zone torride . On n'admettoit donc alors des habitans dans la zone tempérée méridionale, que par conjecture & par simple vraisemblance, de la même maniere, à-peu-près, que certains philosophes en supposoient dans la Lune d.

Une preuve bien marquée de l'imperfection où certaines parties des scien-

In fomn. Scip. n. 6. t. 3. p. 417. = Voyez auffi Hygin. poët. aftron. 1. 1. c. 8. = Lucret. 1.5. v. 205. 206. b L. 2. sect. 68. p. 107. | art. 2. p. 212 & 213.

In somn. Scip. 1. 2. c. 5. p. 135 & 137. =Hygin.loco cit.p.355. = Diod. 1. 1. p. 49. d Voyez Suprd , c. 2.

= ces sont restées si long-tems, c'est de III. PART. voir l'antiquité dans cette opinion pref-

té chez les tour de la captivité.

Depuis l'é-cablifiement que générale, après ce que l'histoire de la Royau-nous apprend encore aujourd'hui, des Hébreux, jus- différens voyages faits autour de l'Aqu'à leur re-frique. Car indépendamment de celui que les Phéniciens entreprirent par ordre de Néchos, on sçait que peu de siécles après le regne de ce Prince, Xercès chargea un Persan de considération, d'une semblable commission. Ce navigateur, il est vrai, n'avança pas aussi loin que les Phéniciens dont je viens de parler; mais il dut toujours résulter de son expédition, des indices sur les habitans de la zone tempérée méridionale. Il assuroit positivement y en avoir vû a.

Bien plus récemment encore, les Carthaginois avoient envoyé Hannon, navigateur expérimenté, à la découverte des côtes occidentales d'Afrique. Sa relation existe encore aujourd'hui. Elle nous apprend que ce Capitaine avoit pénétré au moins jusqu'au cinquiéme dégré de latitude septentrionale b. L'histoire de cette entreprise, publiée originairement en langage Punique, fut depuis traduite en Grec, & c'est

<sup>\*</sup> Herod. 1. 4. n. 43.

b Voyez les Mém. de l'Acad. des Inscript.

### DES SCIENCES. L. III. 277

dans cet état qu'elle nous est parvenue.

On sçait combien la langue Grecque III<sup>e</sup>. Part.

étoit familiere aux auteurs dont je viens réablissement de parler: par quelle fatalité cependant de la Royauté chez les anciens n'ont-ils pas prosité de touté chez les Hébreux, tes ces découvertes? & pourquoi mê-jusqu'à leur retour de la captivité.

L'oubli presque en naissant?

Quant à ce qui regarde plus particuliérement la superficie de notre globe, je veux dire la situation exacte & respective des mers, des continents & des Isles, les anciens ont été dans une grande ignorance fur tous ces chefs. Faute de machines convenables, & manque d'instrumens astronomiques, ils n'ont pû se procurer les connoissances précises dont nous jouissons aujourd'hui. On ne pouvoit pas faire les observations qui leur servent de base & de fondement. Ces importantes découvertes étoient réservées pour les siécles dans lesquels nous vivons. En moins de cinquante années, la Géographie s'est plus enrichie qu'elle n'avoit fait. dans l'espace de près de cinq mille.

Fin du troisième Livre,



## TROISIEME PARTIE.

Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la captivité: espace d'environ \$60 ans.

# LIVRE QUATRIEME.

Du Commerce & de la Navigation.

Depuis l'établissement de la Royauté chez les

tour de la

captivité.

ÉPOQUE que nous parcourons présentement, doit être regardée comme une de celles qui ont été les plus

Hébreux, jus- avantageuses au Commerce & à la Naviqu'à leur re-gation. Les siécles qui terminent cette derniere Partie de notre ouvrage, sont les siécles brillans de Tyr. Les Phéni-

### COMMERCE ET NAVIG. L. IV. 279

ciens mêmes n'ont pas été les feuls chez : lesquels on ait vû alors fleurir le trafic IIIe. PART. maritime. Il étoit également en hon- Depuis l'é-Depuis l'éneur chez plusieurs autres nations. J'en de la Royauai déja touché quelques mots dans le Hébreux, juslivre précédent, en rendant compte des qu'à leur re-progrès de la Géographie. Les faits, captivité. dont il me reste à parler, confirmeront les idées qu'on a déja pû se former du tableau que vont nous présenter les siécles qui fixent présentement nos regards. Je réunirai, fous un feul & même point de vûe, ce que j'ai à dire dans cette derniere Partie sur l'état du Commerce & de la Navigation, relativement aux différens peuples qui s'y font appliqués. Il n'est pas possible, dans ce moment, de diviser ces deux obiets & de les traiter séparément.



HIC. PART.

Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux,jusqu'à leur retour de la saptivité.

### CHAPITRE PREMIER.

Des Egyptiens.

N. A V U dans les livres précédens l'aversion que les Egyptiens avoient originairement pour la mer, & le peu d'estime qu'ils faisoient du Commerce a. J'ai eû soin d'observer que, quoique Séfostris n'eût rien oublié pour faire changer cette façon de penser, il n'avoit cependant pas pû la détruire b. Les premiers Monarques qui succèderent à ce Prince, ou négligerent le commerce, ou ne purent pas réussir à le faire goûter à leurs sujets. On ne voit point que, pendant une longue suite de siécles, il soit question du Commerce des Egyptiens. Il paroît seulement, par les Livres faints, que, du tems de Salomon, on tiroit beaucoup de chevaux de l'Egypte pour le service de ce Prince c. On en pourroit conclure qu'il devoit y avoir alors quelque trafic direct entre les Egyptiens & les Hébreux

<sup>\*</sup> Prem. Part. L. IV.

b Seconde Part. L. IV.

<sup>5 3.</sup> Reg. c. 10, x. 28, 29,

Mais on peut également supposer que = ce Commerce se faisoit par des mains IIIe. PART. tierces. Nous apprenons, par les poëmes Depuis l'éd'Homere & par les écrits d'Hérodote, de la Royauque les Phéniciens entretenoient des té chez les Hébreux, jufcorrespondances suivies avec les Egyp-qu'à leur retiens, & qu'il y avoit un Commerce captivité. réglé établi très-anciennement chez ces peuples a, Commerce dont il est parlé souvent dans l'Ecriture b. Les Phéniciens mêmes ont été, pendant bien du tems, la seule nation à qui l'entrée des ports de l'Egypte ait été ouverte °. C'étoit peut-être par cette voie que Salomon tiroit ses chevaux de l'Egypte. Quoi qu'il en foit, ce n'étoient pas vraisemblablement les Egyptiens qui alloient eux - mêmes trafiquer fur les côtes de Judée. Ils ne sortoient point de leur pays. Cette nation agissoit autrefois comme agissent encore aujourd'hui la plupart des peuples de l'Asie, qui attendent que les Européens viennent emporter leurs marchandises, & les pourvoir de ce dont ilspeuvent avoir besoin.

Les Egyptiens étoient, en général,

<sup>\*\*</sup> Odyff. 1. 14. v. 288, | 3. = Ezechiel, c. 27. v. 7. \*\*C. = Herod. 1. 1. n. 1. | Voyez la prem. Part. b Voyez Ijaie, c. 23. v. | L. IV.

Hic. PART. Depuis l'é tablissement

tour de la

captivité.

si peu jaloux du Commerce, qu'ils abandonnerent celui de la mer Rouge à tous les peuples qui voulurent l'exerde la Royau- cer. Ils souffrirent que les Phéniciens, te chez les Hébreux, jus- les Iduméens, les Hébreux & les Syqu'à leur re- riens y eussent successivement des flottes a. Il est également certain que, pendant une longue suite de siécles, les Egyptiens n'entretinrent, ni flottes marchandes, ni forces navales.

> Vers les derniers tems de la Monarchie Egyptienne, les Souverains qui monterent sur le trône ouvrirent enfin les yeux fur l'importance & les avantages du Commerce. Bocchoris, qui régnoit environ l'an 670 avant J. C. publia des loix très-sages sur cet objet b. Ses successeurs l'imiterent. Les historiens de l'antiquité rapportent aux derniers Monarques de l'Egypte, les réglemens concernant le négoce & le trafic dans cet Empire °.

Ce fut aussi sous le regne de ces Princes, qu'on vit s'abolir l'ancienne façon de penser des Egyptiens à l'égard des étrangers, auxquels l'abord de l'Egypte avoit toujours été interdit. Psammé-

b Diod. 1. 1. p. 904 2 VoyezPrideaux, Hift. des Juits. t. 1. p. 9. 12. 5 Ibid. p. 78. 15. 16. 17.

tique, qui occupa le trône environ 100 parts III<sup>e</sup>. Part. de fon royaume aux nations étrangeres. tablissement Il accueillit particuliérement les Grecs, de la Royauté chez les & permit à plusieurs d'entre eux de Hébreux, jusformer des établissements surves côtes qu'à leur retour de l'Egypte a.

Néchos, fils & successeur de ce Prince, prit singuliérement à cœur de faire prospérer le Commerce & la Navigation dans ses Etats. Il entreprit, dans cette vûe, de joindre la Méditerranée à la mer Rouge, par un canal qui partît du Nil. Ce projet, déja tenté inutilement par Sésostris b, n'eut pas un plus heureux succès sous le regne de Néchos. Il sut obligé de l'abandonner c. Mais ce dessein montre toujours le désir qu'avoit-ce Monarque de faciliter & d'étendre le Commerce maritime dans son Royaume.

Néchos ayant renoncé à l'entreprise dont je viens de parler, porta toute son attention du côté de la marine. Il sit construire quantité de vaisseaux, les uns sur la Méditerrannée, & les autres sur la mer Rouge d. Son intention étoit de

Depuis l'é-tablissement té chez les tour de la captivité.

= prendre une connoissance exacte, non-IHe. PART. seulement de ces mers, mais aussi de celles des Indes. Ce Monarque même de la Royau- conçut de plus vastes projets. Ce sut en Hébreux, just effet par ses ordres que ses Phéniciens qu'à leur re- entreprirent ce voyage autour de l'Afrique, dont j'ai déja parlé dans les livres précédens a, & sur lequel j'aurai encore occasion de revenir.

> Depuis cette époque, les Monarques Egyptiens continuerent à s'occuper beaucoup de la marine. Ils firent construire des flottes, & tâcherent de former leurs sujets à la mer. Leurs soins & leurs travaux ne furent pas infructueux. Sous le regne d'Apriès, petitfils de Néchos, les Egyptiens se trouverent assez puissans & assez expérimentés sur la mer, pour livrer bataille aux Phéniciens & les battre b. Ce fait est la preuve la plus marquée qu'on puisse citer des progrès que ce peuple avoit fait alors dans la Navigation, & du dégré de supériorité que les forces navales de l'Egypte avoient acquises en si peu de tems.

Apriès eut pour successeur Amasis. Ce Prince, qu'on doit regarder com-

<sup>2</sup> Supra, L. II & L. III. p. 265. Herod. 1. 2. n. 161. = Diod. 1. 1. p. 79.

me le dernier Monarque de l'ancienne: Egypte, entra dans toutes les vûes de IIIc. PART. ses prédécesseurs. Il les seconda par- tablissement faitement, en favorisant le Commerce de la Royauté chez les de tout son pouvoir, & en attirant par Hébreux, jusi ses bienfaits les étrangers en Egypte a qu'à leur re-Si cette Monarchie eût subsisté plus captivité. long-tems, il est à présumer que le Commerce & la Navigation y auroientfait de grands progrès. Les Egyptiens auroient appris à la fin à profiter des avantages de leur situation. Il y a, en effet, peu de contrées dans l'univers placées aussi heureusement que l'Egypte, par rapport au Commerce. Egalement à portée de la mer Rouge & de la Méditerrannée, destinée, pour ainsi dire, par la nature à servir de centre & de réunion à l'Asie, à l'Afrique & à l'Europe, elle peut embrasser & attirer dans son sein le Commerce de toutes ces différentes parties du monde. Mais l'ancienne Monarchie des Egyptiens touchoit à fa fin , lorsque ces peuples commencerent à s'appercevoir de leurs avantages. Ils ne purent donc en profiter.

Les Egyptiens, au surplus, avoient porté jusques dans leur marine & leur

<sup>\*</sup> Herod. 1. 2. n. 178.

IIIe. PART. tour de la captivité.

= négoce, cet esprit de singularité qui a toujours caractérisé cette nation. Leurs Depuis l'é vaisseaux étoient construits & armés de la Royau-d'une maniere absolument différente té chez les Hébreux, just de celle qu'on suivoit chez les autres qu'à leur re-peuples. Les agrêts & les cordages y étoient disposés d'une façon qui paroît très-bisarre & très-singuliere. a À l'égard du négoce, j'ai déja dit que les hommes ne daignoient pas s'en mêler; tout le trafic passoit par les mains des emmes b.

C'est au reste tout ce que nous pouvons dire de l'état du Commerce & de la Navigation chez les anciens Egyptiens. Nous manquons des instructions & des connoissances nécessaires pour traiter convenablement ces deux objers. Nous ignorons, par exemple, quels étoient particuliérement les objets dont trafiquoient les Egyptiens, & la maniere dont ils exerçoient leur négoce. Nous ne sommes pas mieux instruits de la forme & de la valeur de leurs especes monnoyées. A peine peut on proposer quelques conjectures sur ce dernier article (1). Je finis en observant

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Herod. 1. 2. n. 36. b Prem. Part. L. VI.

<sup>(1)</sup> Il y a seulement lieu de présumer que très-an-ciennement on se servoit

que les Egyptiens ne s'étant appliqués sérieusement au commerce que sur le IIIe. Part. déclin de leur Monarchie, ces peuples tablissement n'ont vraisemblablement pas eû le tems de la Royauté chez les de connoître toutes les branches & tous Hébreux justes rapports d'un objet dont l'étendue qu'à leur retour de la captivité.

en Egypte pour le commerce, entre autres pieces de métal, de feuilles d'ortrès légeres, & portant en creux d'un côté l'empreinte d'une espéce de feuille de rosser. Voyez le Recueil d'Antiquités de M. le Comte de Caylus, t. 2. p. 18. & les Mém. de Trév, Mai 1756. p. 1253, &c.



III<sup>c</sup>. PART.

Depuis l'établissement
de la Royauté chez les
Hébreux, jufqu'à leur retour de la

captivité.

#### CHAPITRE II.

Des Phéniciens.

UELQUE idée que j'aie déja pû donner du Commerce & des richesses des Phéniciens, elle n'approche cependant pas de celle qu'on doit s'en former dans les siécles que nous parcourons présentement. Ces peuples se trouverent alors maîtres de tout le le commerce qui se faisoit dans le monde connu. L'empire de la mer étoit entre leurs mains; empire qu'ils avoient particuliérement mérité par leur habileté & leur expérience dans la Navigation. On voit en effet que c'étoit toujours aux Phéniciens que les autres nations s'adressoient, lorsqu'il s'agissoit de quelque grande entreprise maritime. Les flottes que Salomon envoyoit dans le pays d'Ophir, étoient conduites par des Phéniciensa. Ce furent aussi des navigateurs de cette nation que Néchos chargea de faire le tour de l'Afrique b. expédition qui, eû égard au tems,

demandoit

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> 3. Reg. c. 9. ½. 29. = 2. Paral. c. 8. ½. 18. b Supra, L. III. p. 265.

demandoit un courage & des talens:

bien supérieurs.

III. PART. Depuis l'établissement té chez les Hébreux, justour de la captivité

Jusqu'à présent, c'est-à-dire, dans la premiere & dans la feconde Partie de la Royaude cet ouvrage, je n'ai parlé que de Sidon. Je l'ai représentée comme la qu'à leur replus confidérable & la plus opulente de toutes les villes qu'on connût alors dans la Phénicie. Mais dans les f qui fixent maintenant nos regards, cette ancienne capitale se vit entiérement effacée par Tyr fa colonie. Les écrivains de l'antiquité sont partagés sur l'époque de la fondation de cette ville. Sans entrer dans toutes les discussions. qu'entraîneroit un examen exact de leurs sentimens, il suffit d'observer que, du tems d'Homere, Tyr étoit encore si peu célebre, qu'il ne la nomme seulement pas. Il n'est question que de Sidon dans les écrits de ce grand poëte .. Tyr néanmoins ne tarda pas à s'élever. On voit, peu de tems après Homere, cette ville non-seulement égaler, mais même surpasser Sidon. Isale, Jérémie, Ezéchiel & les autres Prophêtes repréfentent Tyr comme la ville la plus commerçante & la plus riche qu'il y eût au-

Voyez la 2º. Part. L. IV. shap. 2..

IIIe. PART. Depuis l'établiffement de la Royauré chez les

Hébreux jusrour de la captivité.

trefois dans l'univers (1). Ses habitans joignoient à l'activité & à l'intelligence que demande le trafic maritime, la capacité & la bravoure militaire.

Plusieurs villes dépendantes de Tyr, qu'à leur re- ayant entrepris de se soustraire à sa domination, eurent recours à Salmanafar roi d'Assyrie. Ce Monarque prit en ma eurs intérêts, & se déclara contre les Tyriens. Il équipa une flotte de 60 voiles; mais cette armée fut battue par une escadre Tyrienne, composée seulement de douze vaisseaux. Cette action rendit le nom des Tyriens si redoutable fur la mer, que Salmanafar n'ofa plus se commettre contre eux sur cet élément. Il jugea plus avantageux de les attaquer par terre. Ce Prince forma donc le fiège de Tyr, qu'il convertit par la suite en blocus. La place se trouva bien-tôt réduite à de fâcheuses extrémités, parce que les Assyriens avoient bouché tous les aquéducs, & intercepté tous les conduits qui pouvoient y porter de l'eau. Pour remédier à cet inconvénient, les Tyriens imaginerent de creuser des puits. Cet expédient leur réussit au point de les met-

<sup>(1)</sup> Illaie prophétifoit sous le regne d'Achaz, vers Pan 740 avant J.C. VI.

tre en état de tenir bon pendant cinq ans. Salmanasar alors étant venu à IIIe. Part. Depuis l'émourir, les Assyriens leverent le siège, tablissement & Tyr, pour cette sois, échappa au de la Royaudanger éminent qui la menaçoit . Cet té chez les Hébreux, jusévénement arriva vers l'an 720 avant qu'à leur retour de la captivité.

Depuis cette époque, jusqu'au regne de Nabuchodonosor, Tyr vit toujours croître son commerce & sa plendeur. Pour donner en peu de mots une idée de cette ville, & faire sentir quelles étoient ses richesses & l'étendue de son négoce, je ne sçaurois mieux saire que de transcrire les expressions dont s'est servi le prophête Ezéchiel pour peindre & caractériser Tyr dans ses beaux jours (1).

Tyr! s'écrie le Prophète, vous avez dit en vous-même: Je suis une ville d'une beauté parsaite. Vos voissins, qui vous ont bâtie, n'ont rien oublié pour vous embellir. Ils ont sait tout le corps & les divers étages de votre vaisseau de sapins de Sanir. Ils ont pris un cedre du Liban pout vous faire un mât. Ils ont poli les chênes

Ménander apud Jos. ptisoit vers l'an 595 avant antiq. l. 9. c. 14. J. C. (1) Ezéchiel prophé-

HIC. PART. » ont employé l'yvoire des Indes pour Depuis l'établissement té chez les Hébreux, juftour de la captivité.

» faire les bancs de vos rameurs, & ce de la Royau- » qui vient de l'Italie pour faire vos » chambres. Le fin lin d'Egyte, tissu qu'à leur re- » en broderie, a composé la voile qui »a été suspendue à votre mât. L'hya-» cinthe & la pourpre des isles d'Elisa nont fait votre pavillon. Les habitans » de Sidon & d'Arad ont été vos rameurs; & vos fages, ô Tyr! font de-» venus vos pilotes. Tous les navires » de la mer & tous les mariniers ont été pengagés dans votre commerce & » votre trafic. Les Carthaginois trafi-» quoient avec vous, & remplissoient » vos marchés d'argent, d'étain & de plomb. Javan, Thubal & Mosoch mentretenoient aussi votre commerce » & amenoient à votre peuple des esclaves & des vases d'airain. On a con-» duit, de Thogorma dans vos mar-» chés, des chevaux & des mulets. Les menfans de Dédan ont trafiqué avec vous. Votre commerce s'est étendu men plusieurs Isles, & l'on vous a donmné, en échange de vos marchandises, » des tapis superbes, de l'yvoire & de » l'ébene. Les Syriens ont été engagés » dans votre trafic, à cause de la mul-

ptitude de vos ouvrages; ils ont exposé en vente dans vos marchés des IIIe. PART. » perles, de la pourpre, des toiles ou- tablissement vragées du Byssus, de la soie & toutes de la Royau-» sortes de marchandises précieuses. Hébreux, jus-» Les peuples de Juda & d'Israël ont qu'à leur rementretenu austi leur commerce avec captivité. » vous, & ils ont apporté dans vos mar-» chés le plus pur froment, le beaume, ple miel, l'huile & la résine. Damas, » en échange de vos ouvrages si variés » & si différens, vous apportoit de granades richesses, du vin excellent, & » des laines d'une couleur vive & écla-» tante. Dan, la Gréce & Mosel ont » exposé en vente dans vos marchés des » ouvrages de fer, de la myrrhe & des. » cannes d'excellente odeur. L'Arabie » & les princes de Cédar étoient aussi » engagés dans votre commerce. Ils » vous amenoient leurs agneaux, leurs » béliers & leurs boucs. Saba & Réma venoient aussi trafiquer avec vous. Ils exposoient dans vos marchés les par-» fums les plus exquis, les pierres pré-» cieuses & l'or. De tous les vaisseaux o de la mer, les vôtres ont été les plus remarquables. Vos rameurs vous ont » conduite sur les grandes eaux. Vous » avez été comblée de biens & de gloi-

Depuis l'étour de la

III. PART. - Depuis l'érablissement de la Royautour de la captivité.

re; jamais ville ne vous à été sembla? » ble. Votre commerce enrichissoit les

» nations & les Rois de la terre a ».

On voit, par cette peinture vive & re chez les Hébreux, just animée, que le Commerce de Tyr n'aqu'à leur re voit alors d'autres bornes que celles du monde connu. Cette ville étoit le centre où tout aboutissoit. Les historiens profanes sont, à cet égard, entiérement d'accord avec les Livres saints b.

> Tant de prospérités furent terminées par la plus horrible des catastrophes. Nabuchodonosor, souverain de Babylone, marcha contre Tyr, l'an 580 avant Jesus-Christ. Les motifs qui le déterminerent à cette entreprise nous font inconnus. Les Tyriens opposerent une vigoureufe résistance aux efforts du Monarque Babylonien, mais l'événement ne leur fut pas favorable. Nabuchodonosor se rendit maître de leur capitale. Ce ne fut pas, à la vérité, fans de grandes peines & de grandes fatigues. Il demeura campé treize ans devant les murailles de Tyr c. Cette expédition fut si longue & si pénible, que toute tête, pour me servir de l'expres-

<sup>2</sup> Chap. 27 & 28. c. 4. p. 159. = Strabo, Appion. 1. 1.c. 7. 1. 16. p. 1097.

c Joseph. Antiq. 1. 10. b Voyez Q. Curt. 1. 4. c. 11. fub fin. = advers.

Depuis l'é-

té chez les

tour de la

sion du Prophête, en étoit devenue chauve, & toute épaule pelée. La durée III. PART. du siège avoit permis à la plus grande tablissement partie des habitans de se retirer avec de la Royauleurs meilleurs effets dans une Isle, fort Hébreux, jufvoisine du rivage où Tyr étoit bâtie b. qu'à leur re-Le vainqueur étant entré dans la place, captivité. n'y trouva donc presque rien qu'il pût abandonner à ses troupes pour les dédommager des fatigues & des travaux qu'elles avoient soufferts c. Il en sut tellement irrité que, mettant tout à feu & à sang, il détruisit la ville jusqu'aux fondemens, & sit passer au fil de l'épée tout ce qui pouvoit y être encore resté d'habitans. C'est ainsi que périt l'ancienne Tyr, 567 avant J. C. Depuis ce défastre elle ne se releva jamais. Le nom & la gloire de cette ville pafserent à la nouvelle Tyr, qu'on bâtit dans une isle située vis-à-vis de l'ancienne d.

Je ne crois pas devoir terminer cet article sans dire un mot des Carthaginois. Ils tiennent un rang trop considérable parmi les nations qui se sont distinguées autrefois par le trafic mari-

<sup>. \*</sup> Ezéchiel, c. 29. y. Ezéchiel, ch. 26: v. 11 & 12. ch. 27. \*. 36. Marsham, p. 539. d Voyez Marsh.p.539.

té chez les tour de la Captivité.

= time pour qu'on puisse les passer sous III. PART. filence. Ces peuples sont autant con-Depuis l'é-rablissement nus par leur habileté & leur expérience de la Royau- dans le Commerce & dans la Navigate chez les Hébreux, just tion, que par les longues & sanglantes qu'à leur re- gueres qu'ils eurent à soutenir contre les Romains.

Carthage, dont on place la fondation environ vers l'an 890 avant Jesus-Christ, dut sa naissance à l'ancienne Tyr <sup>a</sup>. La premiere forme de gouvernement établie à Carthage, fut bien certainement Monarchique. Mais cette constitution ne subsista pas long-tems. Tout nous porte à croire que Carthage se forma très-promptement en République b. Quoi qu'il en soit, cette colonie Phénicienne porta dans son nouvel établissement le goût & l'industrie de ses fondateurs. Le commerce étoit, à proprement parler, l'ame de Carthage, fon occupation, fon caractere propre & dominant, l'objet, en un mot, de toutes ses démarches, tant publiques que particulieres. Les personnages les plus éminens dans l'État, ne regardoient point comme au dessous d'eux, de se mêler du négoce '. Ils s'y

<sup>\*</sup> Marsh. p. 398.

\* Voyez Arif. de Re
pub. 1. 2. c. 11.

\* Arif. loco cit. p.

335. = Polyb. 1. 6.

Carthage étoit située bien plus avantageusement que Tyr. Placée au centre de la Méditerranée, à portée de l'Orient comme de l'Occident, elle embrassoit, par l'étendue de son Commerce, toutes les mers \* & toutes les contrées alors connues. Un port excellent offroit aux navires l'assle le plus assuré. Les côtes d'Afrique, région vaste & fertile, fournissoient abondamment les secours nécessaires pour faire subsister un peuple innombrable. Avec de pareils avantages, joints à ce génie pour le négoce & la navigation, que les Carthaginois avoient apportés de Phénicie, ils parvinrent à rendre bientôt leur Etat très-florissant. Heureux, s'ils ne s'étoient pas laissé entraîner à l'esprit de conquête & de domination, passion toujours funeste & ruineuse aux nations commerçantes.

L'histoire de Carthage ne nous fournit, au surplus, rien de particulier sur

e les objets qui nous occupent présente ré chez les captivité.

Ilie. Part. ment. Tout ce qu'on a lû dans les Depuis l'é-zablissement volumes précédens, sur le Commerce de la Royau- & la Marine des Phéniciens, convient Hébreux, just également au commerce & à la marine qu'à leur re- dés Carthaginois. Je ne trouve, à cet égard, aucune différence entre l'un &l'autre peuple. On pourroit ajouter qu'ils ont été également décriés pour leur mauvaise foi, & peut-être fort injustement. Nous ne connoissons les Phéniciens & les Carthaginois que sur des rapports très-suspects. Il faudroit, pour juger sainement du caractère de ces deux nations, qu'il nous fût resté quelque histoire de Phénicie ou de Carthage, écrite par un Phénicien ou par un Carthaginois. Nous serions alors en état de comparer les différents récits, & de connoître, par ce moyen, la vérité.



#### CHAPITRE III.

#### Des Grecs.

qui nous occupe présentement, captivité, celle de la naissance du Commerce & de la Navigation chez les Grecs. Thucydide observe que ces peuples ne commencerent à s'appliquer sérieusement à la Marine, que depuis la guerre de Troye a. Ils s'y livrerent avec d'autant plus d'ardeur, que leur pays étant naturellement pauvre & stérile, un commerce vis & étendu pouvoit seul leur faire acquérir cette considération & cette opulence qui rendent une nation puissante & respectable.

L'histoire du Commerce & de la Navigation chez les Grecs, dans les siécles qui fixent actuellement nos regards, ne présente pas néanmoins des objets qui soient encore bien satisfaisans. On voit, à la vérité, quelques villes de la Gréce, tant Assatique qu'Européenne, commencer à s'adonner au trasse maritime; mais ces pre-

Depuis l'établissement
de la Royauté-chez les
Hébreux, jufqu'a leur retour de la
captivité

HIC. PART.

cour de la captivité.

= mieres tentatives furent bien foibles? Les Grecs alors n'étoient, ni assez in-Depuis l'é-dustrieux, ni assez instruits pour étade la Royau-blir un grand Commerce. Les arts & té chez les feiences n'avoient encore acquis qu'à leur re-aucun dégré de perfection dans la Gréce. Je crois l'avoir suffisamment prouvé dans les livres précédens. Aussi voyons-nous que l'or & l'argent y étoient très-rares, même sur la fin des siécles qui font l'objet de cette derniere Partie de notre ouvrage.

A l'égard de l'habileté & de l'expérience des Grecs dans la Marine, on en peut juger sur une simple réflexion. Il est constant que ces peuples n'ont jamais sçû se servir que de la grandé Ourse pour diriger la route de leurs vaisseaux. Ce fait seul nous prouve quelle étoit leur ignorance & leur incapacité. Ajoutons-y ce qu'on a déja vû ailleurs, que du tems de Xercès, les Grecs croyoient encore qu'il y avoit aussi loin d'Egine à Samos, que d'Egine aux colonnes d'Hercule, & qu'ils ignoroient la route qu'il falloit tenir, passé l'isle de Délos; pour se rendre dans l'Ionie b.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Arat. Phonome v. | Eleg. 3. init. 40, &c. = Ovid. Fast. 1. | b Supra, L. III. chapa 3.v. 107. = Trist. 1.4. | 4. p. 271.

Depuis l'é-

Quant à la force & à la capacité de = leurs vaisseaux, j'en ai parlé ample-III. PART. ment dans la seconde Partie de cet ou- Depuis l'évrage. On y a vû que ces bâtimens de la Royauétoient très-foibles & très-médiocres. Hébreux, jus-Leur Marine, à cet égard, n'avoit fait qu'a leur reaucuns progrès. Quelle idée, en effet, captivités peut-on s'en former, lorsqu'on voit dans la guerre du Péloponése, les Lacédémoniens transporter leurs vaisseaux par terre d'une mer à l'autre . Il paroît même que ces fortes d'expédiens étoient alors d'un usage assez fréquent & assez ordinaire b. D'après ces saits, on ne ne doit pas s'attendre à recueillir beaucoup d'agrément & de fatisfaction de l'exposé que nous allons faire de l'état où étoient le Commerce & la Navigation chez les Grecs, dans les siécles qui fixent maintenant notre attention. Je vais parcourir fuccinctement, & suivant l'ordre chronologiqué, l'histoire des principales villes de la Gréce qui s'y font alors distinguées.

Les habitans de l'isse d'Egine peuvent être regardés comme les premiers peuples de la Gréce Européenne qui se soient sait considérer par leur intelli-

<sup>2</sup> Thucyd. 1. 2. n. 81.

b Voyez Strab. 1. 8. p. 516.

IIIe. PART. Depuis l'établissement té chez les Hébreux, juf.

tour de la

captivité.

gence dans le trafic maritime. On voit; en effet, peu de tems après le retour des Héraclides dans le Péloponése, les de la Royau-Eginétes faire un grand Commerce dans la Gréce. Ils venoient débarquer qu'a leur re- à Cylène, & se servoient ensuite de mulets pour transporter leurs marchandises dans l'intérieur des terres 2. Ce furaussi vers les mêmes siécles, que ces peuples imaginerent de faire battre de la monnoie d'or & d'argent, qui étoit forte & pesante b. Si l'on en croit même quelques auteurs, ils ont été les premiers parmi les Grecs qui aient mis les especes monnoyées en usage c.

Les Eginétes n'étoient parvenus à rendre leur Isle le centre de tout le Commerce de la Gréce d, que par leur attention à entretenir des forces navales considérables. On peut dire que dans les siécles, dont je parle présentement, ils étoient regardés comme le peuple de la Gréce le plus puissant qu'il y eût alors sur la mere. Les Eginétes ont même été mis au nombre des nations qui

a Pauf. 1. 8. c: 5. . b Pollux , 1. 9. c. 6. p. 1067. = Hesichius, vocat. Alymain vomoma.

<sup>&</sup>quot; Marm. Oxon. epoch. 29. = Ælian. Var. Hift. | p.113. = Pauf.1.2.c.29.

<sup>1. 12.</sup> c. 10. = Strabo 1. 8. p. 5.77.

<sup>.</sup> d Vovez Strabo, Ibidi c Voyez Herod. 1.5.n.

<sup>.83 .=</sup> Plut. in Themifth.

en ont tenu l'Empire pendant quelque tems a. Ils ne purent pas néanmoins se maintenir dans cet état d'opulence & tablissement de prospérité. Le rôle que ces peuples ont joué dans la Gréce a été aussi court Hébreux, jusqu'à leur reque brillant. Chassés de leur Isle par qu'à leur reque brillant. Chassés de leur Isle par qu'à leur reque tour de la les Athéniens, du tems de Périclès, captivités les Eginétes ne purent jamais se relever de cet échec b. Leur puissance navale fut anéantie, & leur Commerce presque éteint.

Après les Eginétes, je crois devoir placer les Corinthiens. Ils se sont fait connoître de très-bonne heure par leurs richesses & par leurs forces maritimes. Difficilement pourroit-on trouver une ville située plus savorablement pour le Commerce, que l'étoit Corinthe. Placée sur cette langue de terre, qui joint le Péloponése au continent de la Gréce, à une distance presque égale des deux mers, cette ville sembloit ayoir été destinée par la nature pour servir d'entrepôt à tous les peuples de ces contrées. Les Grecs autresois trassquoient plus par terre que par mer c. Tout le

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strabo, l. 8. p. 576. = Elian. Var. Hist. l. 12. c. 10. = Euseb. Chron. l. 2, n. 1514. p. 129.

b Voyez Perizon.note ad Ælian. l. 12. ch. 10.
Thucyd. l. 1. p. 12.
Strabo, l. 8. p. 580.

IIIe. PART.

Depuis l'établissement té chez les tour de la saptivité.

Commerce alors passoit nécessairement par les mains des Corinthiens. C'est ainsi que, dans les tems anciens, ils de la Royau- amasserent de grandes richesses. Aussi Hébreux, jus- voyons-nous les anciens poètes de la qu'à leur re- Gréce donner souvent à Corinthe l'épithéte d'opulente ".

Cette ville renfermoit dans son districk deux ports; l'un situé sur le golse Saronique, & l'autre sur le golse auquel elle donna son nom. Les Corinthiens sçurent profiter des avantages de leur position. Ils s'adonnerent à la Navigation, équiperent des vaisseaux peu de tems après la guerre de Troye, pour donner la chasse aux pirates, & protéger le Commerceb. Par ce moyen, Corinthe ne tarda pas à devenir l'entrepôt de toutes les marchandises qui se confommoient dans la Gréce°. Le fuccès encourageant ses habitans, l'art de perfectionner la Navigation fut l'objet de leur étude. Ils furent, dit-on, les premiers qui changerent la forme ancienne des vaisseaux. Au lieu de simples galeres, les Corinthiens construisirent des bâtimens à trois rangs de ra-

Thucyd. loco city · Id. Ibid.

Hom. Iliad. 1.2. B.v. 77. = Thucyd. 1. 1.p. 12.

Depuis l'é-

mes \*. Cette invention dut leur procurer pendant quelque tems, une espéce IIIe. PART. de supériorité sur la mer. Nous ne tablissement voyons pas cependant que les Corin- de la Royauthiens soient comptés dans le nombre té chez les des nations qui ont eû l'Empire de cet qu'à leur reélément. Il est parlé seulement dans captivitée Thucydide d'une action mémorable qui se passa entre ces peuples & les habitans de Corfou b, environ l'an 660 avant J. C. C'étoit le plus ancien combat naval dont il fut fait mention dans les chroniques de la Gréce c.

La position de Corinthe étoit telle, que cette ville auroit pû donner aisément la loi à tous les Grecs. Commendant fur deux mers & fur l'Isthme qui les fépare, il lui auroit été facile d'empêcher une moitié de la Gréce de communiquer avec l'autre. Mais le génie & l'inclination des Corinthiens les portoient plutôt au Commerce, qu'aux entreprises militaires. Satisfaits d'amasser de grandes richesses, ils ne s'occuperent uniquement que des moyens d'en jouir, & de se livrer à tout le luxe & à toute la délicatesse que l'opulence

a Thucyd. loco cit.

b Id. Ibid.

<sup>·</sup> Ibid.

Depuis l'été chez les captivité.

peut fournir. Ils s'appliquerent aussi à rendre leur ville une des plus beltablissement les & des plus magnifiques de la de la Royau- Gréce. Rien n'y fut épargné. Coté chez les Hébreux, just rinthe étoit remplie de temples, de pa-qu'à leur re-lais, de théatres, de portiques, de tour de la lais, de théatres, de portiques, de bains, & de quantité d'autres édifices aussi recommandables par la rareté des marbres employés à leur construction. que par l'élégance de leur architecture. Ces superbes bâtimens étoient en outre enrichis d'un nombre infini de colonnes & de statues dont la matiére étoit des plus précieuses, & le travail de la main des plus fameux maîtres. Le luxe, l'opulence & la molesse s'annonçoient à Corinthe de toutes parts. Elle étoit sans contredit la ville la plus riche & la plus voluptueuse qu'il y eut dans toute la Gréce.

Athénes, dont on a vû, dans la seconde Partie de cet ouvrage, que les forces maritimes étoient assez considérables dès le tems de la guerre de Troye, ne mérite cependant pas que nous nous arrêtions à en parler. Cette ville, durant tout l'espace de tems dont il s'agit présentement, n'a fait aucune figure, foit fur terre, foit fur mer. Elle n'avoit alors, ni Commerce, ni Marine. Solon

néanmoins n'avoit rien oublié pour = mettre les arts & les manufactures en IIIe. PART. honneur à Athénes. Il avoit même fait tablissement une loi, par laquelle un fils ne seroit pas de la Royautenu de nourrir son pere qui ne lui au-Hébreux, jusroit fait apprendre aucun métier a qu'à leur re-Mais l'Attique étoit trop pauvre du captivité. tems de Solon b, pour qu'on pût s'appercevoir promptement de l'utilité de ses réglemens. Il s'écoula plus d'un siécle avant que l'effet en fût bien sensible. Athénes n'est devenue célebre par son Commerce & par sa Marine, que depuis la premiere expédition des Perses dans la Gréce. C'est à cette époque qu'on voit commencer la gloire & la splendeur des Athéniens : je ne puis que l'indiquer : les siécles qu'elle renferme excedent les bornes que je me suis préscrites.

A l'égard des Lacédémoniens, on ne doit point mettre ces peuples au nombre de ceux qui se sont fait considérer par leur commerce & par leurs forces navales. L'esprit de gouvernement établi par Lycurgue, n'étoit nullement propre à rendre ces deux objets florissans à Sparte. Le commerce étoit

Plut. in Solon. p. 90,

ib Id. Ibid. p. 91.

tour de la captivité.

= en quelque forte banni de cette capitale. III. PART. Le luxe non-seulement y étoit proscrit, Depuis l'é-tablissement on avoit été jusqu'à interdire aux de la Royau-Spartiates la plupart des arts méchani-té chez les Hébreux, jus ques a. Les conséquences d'une pareille qu'à leur re politique se sont aisément sentir. Personne n'ignore que le Commerce est l'ame & le soutien de la Marine; mais il ne peut y avoir de commerce dans un Etat où les arts ne sont point cultivés, & où l'industrie n'est pas excitée. L'espèce de monnoie dont on faisoit usage à Sparte, formoit elle seule un obstacle in vincible au Commerce. Elle étoit d'un très-mauvais fer, & si pefante, que pour porter une somme de dix mines (1), on avoit besoin d'une charette attelée de deux bœufs,& d'une chambre pour la serrer. Cette monnoie n'avoit point cours chez les autres peuples de la Gréce, qui la rebutoient, & en faisoient même des railleries b.

Indépendamment de toutes ces considérations, plusieurs motifs s'opposoient à ce que Sparte ait jamais pû

<sup>\*</sup> Xenophon de Rep. | Laced. p. 397. = Ælian. Var-Hift.1.6.c.6 = Plut. in Lycurg. p. 44.47.54. = Nicol. Damasc. in Excerpt. Valef. p. 522.

<sup>=</sup> Philostrat. Vita Apol-Ion. 1. 4. chap. 32.

<sup>(1)</sup> Dix mines fone 709 liv. 6. s. 3. den. de notre monnoie.

b Plut.inLycurg.p. 44.

former une marine puissante. La Laconie, quoiqu'environnée par la mer III. PART. au Levant, au Midi & au Couchant, tablissement n'en étoit cependant pas dans une po- de la Royaustion plus heureuse. Ses côtes sont Hebreux, jusmal saines, semées d'écueils & de ro-qu'à leur rechers a. Elle n'avoit qu'un seul port, captivité, ou pour mieux dire, un havre , qui n'étoit, ni fort grand, ni fort commode. Disons enfin que Lycurgue avoit défendu aux Lacédémoniens de s'adonner à la mer . Ne soyons donc point étonnés que la Navigation n'ait jamais été fort en honneur chez ce peuple. Il est vrai que, dans la suite des tems, Sparte, par certaines circonstances, se trouva forcée d'avoir des vaisseaux; mais elle s'en dégoûta promptement d. Aussi n'est-ce point par leurs exploits maritimes que les Lacédémoniens se sont illustrés.

Je pourrois parler de plusieurs autres peuples, tant de la Gréce Européenne que de la Gréce Assatique, qui, vers les siécles dont nous nous occupons maintenant, commencerent à tourner leurs vûes du côté du Com-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strab. 1. 8. p. 980. <sup>b</sup> Voyez. Thucyd, 1. 1. n. 108. p. 70. <sup>c</sup> Plut. Inflit. Lac. p. 239. d lbid.

Depuis l'établiffement zour de la captivité.

merce & de la Navigation. Car il est constant qu'alors un très-grand nombre de villes des Isles & du Continent de la Royau- s'adonnerent au grafic maritime. Mais te chez les Hébreux, jus. leur histoire ne mérite point d'attention qu'à leur re- particuliere, puisqu'elle ne fournit ni détails, ni circonstances capables de nous instruire & de nous éclairer. Je dirai seulement que les Rhodiens peuvent être nommés à juste titre les législateurs de la mer. Ils furent les premiers qui penserent à soumettre à des loix les usages concernant le trafic maritime & la police de la mer. Ces réglemens furent trouvés si sages, que la plupart des autres nations les adopterent, & voulurent qu'on suivit les loix navales des Rhodiens, pour décider les différends qui pourroient survenir entre les gens de mer & les trafiquans. On ignore dans quel siécle ces loix furent rédigées. Il paroît seulement qu'elles étoient fort anciennesa.

<sup>a</sup> Cicero pro lege.Manil. n. 18. t. 5. p. 19. = Strabo, 1. 14. p. 964. On trouve à la fin du fecond volume de l'ouvrage intitulé Jus Græco - Roman. imprimé à Francfort en 1596, quelques loix écrites en Grec, & intitulées Loin navales 1

des Rhodiens. Plusieurs auteurs croient qu'en effet ces loix font l'ancien texte de celles qui avoient été faites par les Rhodiens. Mais ce sentiment est, on ne peut pas plus mal fondé, comme il me seroit aisé de le démontrer, si cette discussion

## ET N'AVIGATION. L. IV. 311

C'est au reste à cet esprit de Commerce qui s'empara de la plus grande IIIe. PART. partie des habitans de la Gréce, que Depuis l'éces peuples ont été redevables de ce de la Royaudégré de puissance & de considération té chez les dont ils ont joui pendant quelques sié- qu'à leur recles. Une nation commerçante est, en captivité. général, une nation active & industrieuse. Le trafic maritime sur - tout exige beaucoup de travail, de hardiefse & de sagacité. Ces qualités influent nécessairement sur les mœurs, & rendent les esprits, plus propres aux grandes entreprises. Les exemples des peuples que le Commerce a fait prospérer, ne me manqueroient pas, s'il étoit nécessaire de prouver cette vérité. Je finis par une réflexion sur la maniere dont, en différens tems, les Grecs ont envisagé le trafic.

Hésiode & Plutarque ont observé que, dans les siécles dont je parle préfentement, le Commerce étoit en grand honneur chez les Grecs. Aucun travail, disent ces auteurs, n'étoit honteux : aucun art, aucun métier ne mettoit de différence parmi les hommes a. Une fa-

n'étoit pas totalement de Hestod. Op. & dies. v. 311. = Plut in Solons dont nous devons nous p. 79. D. occuper.

IIIe. PART. Depuis l'égabliffement. té chez les Hébreux, justour de la captivité.

çon de penser si raisonnable & si utile å une nation telle que les Grecs, changea néanmoins. On voit par les ouvrages de la Royau- de Xénophon, de Platon, d'Aristote, & de plusieurs autres écrivains de méqu'à leur re- rite, que dans leur siècle, les prosessions qui pouvoient conduire à gagnerde l'argent, étoient regardées comme indignes d'un homme libre a. Aristote foutient que, dans un Etat bien ordonné, on ne donnera jamais le droit; de cité aux artisans. b. Platon veut qu'on punisse un citoyen qui feroit le Commerce . On voit enfin ces deux philosophes, dont les sentimens sont d'ailleurs si opposés sur les principes & les maximes du Gouvernement, s'accorder à prescrire que les terres ne soient cultivées que par des esclaves d. Il est bien surprenant qu'avec de pareils principes, dont tous les Grecs paroissent avoir été imbus, ces peuples aient été aussi intelligens dans le Commerce, & aussi puissans sur la mer, qu'on sçait qu'ils l'ont été pendant quelques siécles.

\* Xenoph. (Econ. p. | 344. A. 482. = Plato, de Rep.1. 2. de Leg. l. 8. p. 907. = Arist. de Rep. 1. 7, c. 9. 1. 8. c. 2. 1.3. c. 4. De Rep. 1. 3, c. 5 . p.

Fin du quatriéme Livre..

De Leg. 1. 2. p. 799. d Plato de Leg. 1.7.p. 891. = Arift. de Repub. 1, 7. c. 10. p. 437. D.



# TROISIEME PARTIE.

Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de lacaptivité: espace d'environ 560 ans.

# LIVRE CINQUIEME.

De l'Art Militaire.

ES EXPÉDITIONS mi litaires n'ont été que trop fré- IIIe. PART. quentes dans les siécles que Depuis l'équentes dans les siécles que tablissement nous envisageons présente- de la Royaument, & ces Princes nés pour le mal-té chez les

heur de l'humanité, ces fléaux de la qu'à leur reterre, qu'on a honorés du nom de con-tour de la captivités quérans, n'ont été alors que trop mulsipliés. Je ne m'arrêterai point à détailler leurs exploits. Nous devons moins

Tome V.

Depuis l'établissement de la Royaurté chez les' Hébreux, jufqu'à leur retour de la captivité.

envisager l'histoire de leurs conquêtes; que celle de l'Art militaire. Cet objet est celui qui doit principalement nous occuper. Je comprendrai sous un seul même artisle les Babyloniens, les Assyriens, les Médes, les Syriens & Jes Egyptiens, eû égard au peu de détail que leur histoire sournit dans les siécles présens, par rapport à l'Art militaire. L'abondance des faits sera cause, au contraire, que je traiterai séparément ce qui concerne les peuples de l'Europe, c'est-à-dire, les Grecs.

On va voir, par les faits dont je vais rendre compte, que dans les siécles qui font l'objet de cette derniere Partie de notre ouvrage, on faisoit la guerre de la même maniere, à peu-près, qu'on l'avoit toujours faite jusqu'alors. Les peuples n'avoient encore que des connoissances très-bornées de l'Art mis litaire. Quant à la cruauté & la barbarie, que j'ai si justement reprochée aux premiers fiécles, ceux dont je parle maintenant, n'offrent à cet égard aueune différence: on n'y voit nul changement avantageux à l'humanité. Le droit des gens étoit alors aussi inconnu, & aussi souvent violé qu'il l'ait pû être dans les premiers âges.

## CHAPITRE PREMIER.

Des Assyriens; des Babyloniens, té chez les des Médes, des Syriens, des Egyptiens, &c.

Depuis l'établissement de la Royau-Hébreux, jusqu'à leur retour'de la captivité.

AIFAIT VOIR dans les livres précédens à quel point l'Art de faire la guerre étoit inconnu dans les anciens tems. On doit en effet mettre une grande différence entre donner une bataille, & diriger les opérations d'une campagne. Le gain d'une bataille ne dépendoit autrefois que du nombre des troupes & de leur bravoure : l'intelligence & la capacité y avoient très-peu de part. Mais ces deux qualités sont abfolument nécessaires pour former le plan d'une campagne. C'est dans cet article que consiste particuliérement l'art de faire la guerre. D'après ces principes, il est aisé de montrer que l'Art militaire n'avoit fait encore que très peu de progrès dans les siécles dont je parle présentement.

Quelle idée en effet peut-on se for mer de la maniere dont les Princes faisoient alors la guerre; lorsqu'on voit

HIE. PART. Depuis l'érablissement de la Royauzé chez les qu'à leur retour de la captivité.

que, la plupart du tems, ils entroient en campagne sans s'y être préparés, sans avoir de plan formé, ni de projets) fixes & décidés? Dans ces tems d'igno-Hébreux, jus- rance & de barbarie, la fantaisse ou le hasard déterminoient pour l'ordinaire un conquérant à se jetter sur un pays plutôt que sur un autre. L'Ecriture nous fournit un exemple de cette conduite dans la personne de Nabuchodo-, nosor, Ce Monarque, dit Ezéchiel, s'arrêta dans un endroit où aboutissoient deux chemins. Là il youlut apprendre par le sort, de quel côté il devoit tourner ses armes. Le sort étant tombé sur Jérusalem, il marcha contre cette ville a. Ce trait, qui n'est pas le seul que je pourrois citer, suffit pour donner une idée de la maniere dont les Princes entreprenoient alors une guerre, & s'y préparoient,

L'incertitude qui régnoit dans la conduite de ces Monarques, me paroît d'autant plus surprenante qu'ils traînoient à leur suite des forces innombrables. Il falloit cependant penser à la subsistance de tant de milliers d'hommes; & comment y pourvoir, lorfqu'on n'avoit pas déterminé, avant que

<sup>.</sup> C. 21. y. 21, & 22.

: d'entrer en campagne, où seroit le théatre de la guerre. Ajoutons qu'il y avoit IIIe, PART. une très - nombreuse cavalerie, sans tablissement parler d'une multitude étonnante de de la Royauchariots, dans les armées des Princes té chez les dont je viens de parler. -qu'à leur retour de la

Je demanderaraussi comment on s'y captivités prenoit pour faire manœuvrer de pareilles armées un jour d'action? On ne voit point que, dans les siécles qui fixent présentement nos regards, elles fussent divisées en différens corps. Il-, paroît même que cette méthode a été inconnue aux Asiatiques jusqu'au regne de Cyaxare. Hérodote assure que ce Prince fut le premier qui imagina de féparer les piquiers, les cavaliers & les archers, les uns d'avec les autres. Car auparavant, dit ce grand historien, tous ces différens corps marchoient confusément & pêle-mêle dans les armées a. Cyaxare régnoit environ 630 ans avant J. C. La discipline militaire n'a donc été connue & introduite dans les armées des Asiatiques, que depuis cette époque (1).

étoient divifés en Tribus; qui formoient chacune une troupe séparée avec son étendart particulier. le tems de Moyse, ils Aussi voyons-nous que

<sup>2</sup> L. I. n. 103. (1) Il faut excepter de cette proposition géné-rale les Hébreux. Dès

Quantà ce qui concerne l'attaque & III. PART. la défense des places, cette partie de Depuis l'é l'Art militaire n'étoit pas alors absode la Royau-lument inconnue dans l'Asie. Il est parté chez les Hébreux, just le dans l'Ecriture de plusieurs sièges. qu'à leur recur de la captivité. Ceux de Samarie, de Tyr & de Jérutour de la captivité. lumières sur les moyens dont les Asiatiques faisoient alors usage pour réussir dans ces sortes d'opérations. On voit que leur manière ordinaire d'attaquer

falem peuvent nous fournir quelques lumieres sur les moyens dont les Asiatiques faisoient alors usage pour réussir dans ces fortes d'opérations. On voit que leur maniere ordinaire d'attaquer une place consistoit à l'environner de fossés & de murailles si exactement, qu'aucun des habitans ne pût en sortir 2. On faisoit ensuite approcher les béliers b pour renverser les portes ou les murs. Lorsque la breche étoit jugée assez considérable, on tentoit l'assaut. Pour favorifer & faciliter cette manœuvre, on élevoit des terralles e, qu'on garnissoit d'archers ou de frondeurs qui écartoient les assiégés de la bréche. On employoit aussi la sappe d pour renverl'armée de David étoit | niers. 2. Reg. c. 18. %.

l'armée de David étoit distribuée en différens corps de cent hommes & de mille hommes. Elle étoit en outre partagée en 3 divisions principales, commandées chaeune par un Officier général, qui avoit sous lui des tribuns & des cente-

niers. 2. Reg. c. 18. V. 1, 2 & 4.

<sup>2.</sup> Reg. c.20. v.15e = 4. Reg. c. 24. v. 10e b Ezechiel, c. 4. v.2e c. 21. v. 22. c. 26. v.9e c Id. c. 4. v. 2. c. 21. v. 22. c. 26. v. 8. d 2. Reg. c. 20. v. 15e

fer les murs de la place. Voilà quelle étoit, dans les siécles dont je parle IIIe. Part.

Depuis l'émaintenant, & quelle a presque tou-tablissement
jours été autresois, la maniere dont on de la Royaufé rendoit maître des places qu'on as-Hébreux, jusqu'à leur requ'à leur retour de la

A l'égard de la défense de ces mê-captivité. mes places, elle confistoit dans la force & l'épaisseur des murailles, qui souvent étoient terrassées, dans la largeur du fossé qui les environnoit, dans la hauteur des tours, & dans les différentes machines qu'on employoit pour lancer au loin de longues fleches, & jetter de gros quartiers de pierres a. Ces moyens étoient suffisans alors pour mettre une place en état de tenir longtems. Le siège de Tyr par Nabucho-donosor dura 13 ans b, & celui d'A zoth par Psammétique, 29°. Ces faits n'ont rien d'absolument incroyable, fi l'on fait réflexion que la fituation d'une place, aidée de quelques ouvrages, pouvoit autrefois la rendre imprenable. D'ailleurs on ne doit envisager le siége de Tyr & d'Azoth que comme des blocus. C'étoit la seule ressource qu'on

Paral. c. 26. y. 9. 11. fib fia. advers. Appion. l. 1. c. 7.
b Jos. Antiq. l. 10. c. Herod. l. 2. n. 157.

IHe: PART. zablissement de la Royauté chez les Hébreux,juftour de la captivité.

pût employer pour se rendre maître de pareilles villes. Il falloit les réduire par Depuis l'é- la famine, & ce moyen n'étoit pas aisé. On a vû, en effet, dans les livres précédens, que la plupart des grandes vilqu'à leur re- les renfermoient autrefois dans leur intérieur un certain espace de terres labourables a.

> Au furplus, quoi qu'il y eût alors des places fortes & capables de tenir long-tems, il est certain qu'elles devoient être en petit nombre, ou que, s'il y en avoit plusieurs dans un Etat, on ne sçavoit pas s'en servir convenablement. Le plus grand avantage en effet qu'on puisse tirer des places fortifiées, c'est d'arrêter les progrès de l'ennemi victorieux. Cependant, dans les siécles dont je parle présentement, une seule action décidoit toujours du sort d'un Royaume. On ne voit point d'armée se relever ni se remettre après une premiere défaite. Toutes les guerres étoient alors, comme autrefois, prefque ordinairement décidées en une seule campagne. Le gain d'une bataille entraînoit infailliblement la conquête d'un Royaume entier.

En général, les peuples de l'Asie ne

<sup>2</sup> Suprd, L. II. c. I. p. 109.

paroissent pas avoir jamais porté bien = loin la connoissance de l'Art militaire. IIIc. PART-Nous ne voyons point qu'ils sçussent tablissement profiter de l'avantage des postes, se sai- de la Royaufir à propos d'un terrein favorable, at-Hébreux, justirer la guerre dans un pays fourré, qu'à leur re-faire usage des défilés, soit pour sur-captivité. prendre ou harceler l'ennemi dans fa marche, soit pour se mettre à couvert de ses attaques, dresser avec art des embuscades, traîner habilement une campagne en longueur, éviter d'en venir à une action décisive avec un ennemi supérieur, le réduire enfin à se consumer lui-même par la disette de vivres & de fourages. Nous ne voyons pas non plus que ces peuples fussent fort habiles ni fort attentifs à tirer parti de la disposition du terrein, à choisir des endroits où ils pussent appuyer leur droite ou leur gauche de rivieres, de marais ou de hauteurs, pour se mettre hors d'état d'être enveloppés. Ils ignoroient également l'art de combattre, ayec une armée médiocre, une armée beaucoup plus nombreuse a. Il n'est jamais fait mention de ces ressources dans les guerres des Asiatiques. Il paroît aussi que les marches, les contre-mar-

<sup>?</sup> Rollin , Hift. anc. t. 2. p. 419.

ches, & enfin quantité d'autres manœu-III. PART. vres militaires ne leur ont jamais été Depuis l'é-connues.

zablissement de la Royautour de la Captivité.

Je ne dirai qu'un mot des suites ordité chez les Hébreux, just naires de la victoire chez les peuples de qu'à leur re-l'Asie. J'ai parlé suffisamment, dans la premiere & dans la seconde Partie de cet ouvrage, des excès auxquels les vainqueurs avoient originairement coutume de se porter. Il en étoit encore de même dans les siécles que nous parcourons présentement. Leur histoire, à cet égard, présente sans cesse les barbaries les plus horribles; & tout ce que j'ai dit des premiers âges, ne convient que trop à ceux qui nous occupent maintenant. Je ne crois donc point devoir m'attacher à retracer cet affreux tableau. Je remarquerai seulement un usage dont les Livres saints fournissent quantité d'exemples ; usage aussi barbare & aussi contraire au droit des gens, que les cruautés dont les premiers conquérans souilloient soujours leurs victoires. On voit les rois d'Assyrie & de Chaldée, non contens d'avoir porté la défolation & le ravage dans les pays qu'ils avoient subjugués, en enlever tous les habitans que le fer avoit épargnés, & les transporter dans des con-

trées fort éloignées . Ces conquérans regardoient, fi l'on peut dire, les hommes comme des productions de la terre, Depuis Péqu'on pouvoit transplanter indifférem-tablissement ment d'un climat dans un autre.

de la Royauté chez les

Je ferai encore, à ce sujet, une au-Hébreux, justre réflexion. D'après les faits qu'on qu'à leur revient de lire, on seroit porté à croire captivité. que la terre devoit être autrefois beaucoup moins peuplée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Dans les anciens tems les peuples avoient presque toujours les les armes à la main. Les guerres étoient continuelles. Le ravage, le carnage & la destruction totale des villes étoient les suites ordinaires de la victoire. Nous en avons des preuves dans le fort que Subirent Ninive b, Samarie c, Tyr d & Jérusaleme, sans parler de quantité d'autres exemples que je pourrois citer. Un pays conquis étoit donc un pays infailliblement ruiné & dévasté. Il devoit même se passer un tems considéra-

<sup>2 4.</sup> Reg. c. 17. \$.6. c. 24. v. 16. c. 25. v. 1 L. b Tohie, c. 14. V. 14. édit.des Septante. = Nahum, c. 2. v. 8. 10. 12. c. 3. \*. 7. = Sophon . c. 2. v. 13.14. - Ezech iel, c. 31. \*. 3, &c. = Hec. 2. p. 295. rod. 1. I.n. 106. = Diod. 1. 2. p. 142. = Strabo,

<sup>1. 16.</sup> p. 1971. = Alex. Poly-Hift. apud Syncell.

c 4. Reg. c. 17. v. 6. = Ofée , c. 14. v. 1. = Michée , c. I. \* 6. d Voyez suprà L. IV.

<sup>4.</sup> Reg. c. 25. V. 9, &c.

III<sup>c</sup>. PART.
Depuis l'établissement
de la Royauté chez les
Hébreux,jusqu'à leur retour de la
saptivité.

ble avant qu'il pût se remettre, puisque le vainqueur, comme je viens de le dire, emmenoit en captivité tout ce qui avoit pû échapper à la fureur du foldat; & combien ne devoit-il pas périr de familles dans ces transmigrations forcées & cruelles ? La maniere dont la guerre se faisoit alors, ne pouvoit donc pas manquer d'enlever à la terre la plus grande partie de ses habitans. L'Asie particuliérement, théatre perpétuel d'horreurs & de dévastations, auroit dû bien-tôt se trouver absolument déserte & inhabitée. Les saits néanmoins rapportés par les historiens de l'antiquité, attestent que cette partie du monde étoit infiniment peuplée, même peu de siécles après ceux que nous parcourons maintenant. C'est. je l'avouerai, un problême dont la folution ne se présente pas facilement mon esprit.



#### CHAPITRE II.

Des Grecs.

IIIe. PART.

Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jusqu'à leur res tour de la

ANS L'EXAMEN que nous qu'à leur reallons faire de l'état où étoit l'Art captivités militaire chez les Grecs, aux siécles dont il s'agit présentement, je n'entrerai dans aueun détail sur les guerres qu'ils ont pû avoir entre eux. Cet objet ne mérité pas qu'on s'y arrête. L'hiftoire des événemens militaires arrivés alors dans la Gréce, n'est, ni fort instructive, ni fort intéressante. Je me bornerai donc à parler d'abord des usages qui ont été communs en général à toute la nation Grecque. Je parlerai ensuite des pratiques qu'on peut dire avoir été particuliérement propres aux Spartiates & aux Athéniens. Ces deux peuples ont été sans contredit les premiers & les seuls même qui, dans les siécles dont nous nous occupons présentement, eussent fait quelques progrès dans l'Art militaire. Je n'en veux point d'autres preuves que la supériorité dont Sparte & Athènes ont joui pendant si long-tems sur toutes les au-

IIIc. PART. Depuis l'établissement té chez les tour de la captivité.

tres villes de la Gréce. Je ne prétends pas, au furplus, entrer dans de grands détails sur tous les objets que je viens de la Royau-d'indiquer. A l'égard des Athéniens Hébreux, jus- & des Spartiates particuliérement, je qu'à leur re- ne crois pas devoir m'étendre beaucoup fur leur discipline & leurs usages militaires, ces objets étant des plus connus & des plus familiers.

#### ARTICLE PREMIER.

Des Pratiques Militaires communes à tous les Peuples de la Grece.

N PARLANT de la discipline C militaire des Grecs, aux tems de la guerre de Troye, j'ai dit qu'on ne voyoit pas bien clairement de quelle maniere on levoit alors des troupes. Nous pouvons parler plus affirmativement sur cet objet dans les siécles que nous parcourons présentement. On scait qu'à Lacédémone, par exemple, tous les citoyens étoient obligés de porter les armes depuis 30 ans jusqu'à soixante . Il en étoit de même à Athè-

Potteri Archeolog. 1. 3. c. 2.

nes. Tous les jeunes Athéniens se faifoient inscrire dans un registre public IIIe. PART. à l'âge de 18 ans, & s'engageoient par Depuis l'éun serment solemnel à servir la Répu-de la Royaublique. Cet acte les obligeoit à mar-té chez les cher jusqu'à l'âge de soixante ans dans qu'à leur retoutes les occasions qui se présentoient de captivité, On peut conjecturer que cet usage avoit également lieu dans les autres États de la Gréce, qui vraisemblablement observoient à cet égard la même discipline que Sparte & Athènes. Disons encore que, chez tous ces peuples, les déserteurs étoient punis de mort b, & qu'on notoit d'infamie ceux qui, dans la mêlée, avoient abandonné leur bouclier c.

Dans les premiers tems de la Gréce; les foldats faisoient la guerre à leurs propres dépens d. On ne doit point s'en étonner. Les guerres d'ambition n'étoient pas encore connues. On ne prenoit les armes que pour se défendre en cas d'attaque, ou dans l'espérance de faire du butin. Toutes les guerres alors étoient donc des guerres utiles ou né-

Potteri Archeolog. 1. lop. p. 278. B. S. Empiric. Pyrrhon. Hyppot.

b. Lucian. in Navig. 1. 3. c. 24. p. 181.

d. Voyez la feconde

Part L. V. chap. 3.

té chez les rour de la captivité.

cessaires. Chacun y étoit personnelle III. PART. ment intéressé. Les armées d'ailleurs Depuis l'é-tablissement s'éloignoient fort peu du canton d'out de la Royau- étoient forties les troupes qui les com-Hébreux, just posoient. Elles ne manquoient point qu'à leur re- d'y revenir à la fin de la campagne. Le foldat pouvoit donc aisément pourvoir à sa subsistance. A l'exception de la guerre de Troye, il s'est passé bien des fiécles avant que les Grecs aient songé à porter les armes hors de leurs pays ; & jusqu'à ce moment leurs troupes n'étoient pas dans la position d'exiger une paye; car même dans l'expédition contre Troye, l'appât d'un riche butin formoit un ample dédommagement.

L'ambition des Grecs s'étant accrue avec leur puissance, ils voulurent enfin prendre part aux événemens des autres pays. Différentes circonftances les engagerent dans la suite des tems à transporter souvent leurs troupes hors de leur territoire. Il fallut que l'Etae fournît, par des secours particuliers, à la fubfistance des armées qu'on envoyoit dans les pays lointains. Quoique l'hiftoire ne marque point précifément si Sparte donnoit à ceux de ses habitans, qu'elle faisoit passer en Asie, une paye, on peut conjecturer néanmoins que le

trésor public contribuoit à leur entretien. Il est dit que Lysandre sit augmenter la paye des Lacédémoniens
qui servoient sur les galéres que ce de la Royauté chez les
Général menoit au jeune Cyrus a. Ce Hébreux, jusfait autorise à penser qu'alors les trouqu'à leur retour de la
pes de Sparte étoient dans l'habitude captivité.
de recevoir une solde.

Jusqu'à Périclès, les soldats à Athènes avoient servi gratuitement la République; mais fous fon gouvernement, la guerre se faisant au loin dans la Chersonése, dans la Thrace, dans les Isles, dans l'Ionie, &c. pendant plusieurs mois de suite, il fallut bien que la République pourvût à la subfistance de citoyens éloignés si longtems de leur patrie, & hors d'état; par conséquent, de pouvoir gagner leur vie. Car les habitans d'Athènes étoient, pour la plupart, artisans, & ne subsissoient que de leur travail & de leur industrie. La paye que la République donnoit à ses troupes sut réglée à deux oboles par jour par fantassin, & à une drachme par cavalier b; C'est ainsi que l'ambition contraignit, par la fuite des tems, les Grecs à fou-

Plut. in Lyfand. p. 435. B.

<sup>1</sup> Potteri Archeol. 1. 3. c. 2. p. 432.

doyer leurs troupes, qui originaire III. PART. ment ne l'avoient pas été. Les faits Depuis l'équ'on vient de lire font, il est vrai, de la Royau-postérieurs aux siécles qui terminent té chez les Hébreux, just cette troisième & derniere Partie de qu'à leur re-notre ouvrage. J'ai cru néanmoins cette tour de la captivité. disgression nécessaire pour donner une idée complette de la discipline mili-

taire des Grecs. Je reviens à l'époque qui doit maintenant nous occuper.

J'ai dit dans le volume précédent que suivant toutes les apparences les Grecs, aux tems héroïques, n'étoient pas bien experts dans l'Art de manier les armes a. J'ajouterai qu'il en devoit être encore de même dans les siécles que nous parcourons présentement. On sçait en effet qu'il n'y eut jamais de maîtres d'escrime chez les Lacédémoniens b; & quant aux Athéniens, cette profession n'y fut introduite que la huitiéme année de la guerre du Péloponése c. D'après ce fait, ne pourroit-on pas penser que les Grecs n'étoient pas dans l'usage d'exercer leurs troupes au maniement des armes; & qu'à cet égard il n'y avoit ni regle ni discipline

Voyez Tome IV.
L. V. ch. 3.
b Plato in Laches, p.

\$2. 483.

parmi ces peuples, chacun étant le maître de fuivre ses idées & ses vûes par-III. PART. Depuis l'éticulieres.

Quant aux marches, aux campe-de la Royauments, aux évolutions, & autres ma-té chez les ments, aux évolutions, & autres ma-té chez les nœuvres militaires, il n'est pas possi-qu'à leur reble d'en parler. Rien ne peut nous captivités indiquer si les Grecs, dans les tems dont je parle, avoient sur tous ces articles quelques principes, quelques maximes constantes & uniformes. Je croirois qu'en général ces peuples n'avoient pas encore fait de grands progrès dans la Tactique. Cette science n'a commencé que fort tard à se débrouiller & à prendre forme.

J'ai prouvé ailleurs que du tems de la guerre de Troye il n'y avoit pas de cavalerie proprement dite dans les armées Grecques . Les siécles, dont il s'agit maintenant, offrent à cet égard une différence notable. On y voit les Grecs faire usage de la cavalerie, & en avoir des corps dans leurs armées. Il seroit peut-être intéressant de fixer l'époque de ce changement, & d'en faire connoître les auteurs. Mais il n'est pas possible de contenter, sur cet article, la curiosité des lecteurs. On ignore ab-

<sup>\*</sup> Voyez la seconde Partie. Liv. V. c. 3.

HI'. PART. té chez les tour de la captivité.

solument par qui & dans quel tems la cavalerie a été introduite chez les Depuis l'é Grecs. Tout ce qu'on peut dire, c'est de la Royau-que la premiere guerre de Messene, te enez les dont l'époque tombe à l'an 743 avant qu'à leur re- J. C. est la premiere occasion où l'histoire fasse mention de cavalerie dans les armées Grecques a. Il y en avoit dans l'armée des Messéniens & dans celles des Lacédémoniens. Cet établissement devoit, à ce qu'il paroît, être assez récent; car outre que cette cavalerie étoit peu nombreuse, elle étoit d'ailleurs si mauvaise, qu'elle ne fut presque d'aucun usage. Pausanias remarque à ce sujet que les habitans du Péloponése ne connoissoient pas encore l'art de bien manier un cheval b. On peut donc sup--poser, sans trop donner à la conjecture, que l'introduction de la cavalerie dans les armées Grecques n'a pas précédé de beaucoup la premiere guerre de Messéne.

Les Grecs au furplus n'ont jamais eû que fort peu de cavalerie. Ce n'est pas que ces peuples n'en fîssent un trèsgrand cas. On voit au contraire qu'ils l'estimoient beaucoup; mais le terrein

Voyez Acad. des Inscript. t. 7. M. p. 298. 327 b L.4. c. 8. p. 300.

de la Gréce, généralement parlant, fec & aride n'a jamais été favorable III. PART. aux chevaux. Il n'y avoit que le sol de Depuis l'éla Thessalie qui sût propre à en nourrir de la Royau-& à en élever. Par-tout ailleurs ils dé-té chez les généroient b. Il n'est pas possible d'en qu'à leur redouter, lorsqu'on voit qu'à la bataille caprivité. de Marathon & à celle de Platée, les Grecs n'avoient point de cavalerie. parce que la Thessalie étoit alors au pouvoir des Perses b. Cependant à la bataille de Platée l'armée Grecque étoit forte de cent dix mille hommes. L'entretien, au reste, d'un corps de cavalerie Thessalienne coûtoit des sommes si considérables, que la plupart des villes Grecques n'étoient pas en état d'en faire les frais. Aussi quiconque autrefois pouvoit entretenir des chevaux jouissoit parmi les Grecs de la plus grande considération c.

Remarquons, au sujet de la cavalerie, qu'aucun peuple de l'antiquité n'a connu ni la selle ni les étriers. Il n'en est point fait mention dans les auteurs anciens. L'éducation, l'exercice, l'habitude avoient appris aux cavaliers d'alors à se passer de.ces secours. Ils sça-

Voyez Acad. des Infcript. t. 7. M. p. 330. b Herod, l. 6, n. 112. cap. 3. t, 2. p, 365. B4

IHe. PART. Depuis l'établiffement té chez les

tour de la

captivité.

voient s'élancer légérement sur le dos d'un cheval, & s'y maintenir sans l'aide de la selle ni des étriers. Ceux à qui de la Royau-l'âge ou la foiblesse ne permettoient te cnez les Hébreux, jus- pas la même agilité, le faisoient aider par quelqu'un, sinon ils profitoient du qu'à leur refecours d'une grosse pierre, ou de quelque autre élévation pour monter à cheval a. Ces usages, au surplus, ne sont pas beaucoup d'honneur au génie & à la sagacité des anciens peuples. On ne peut voir sans étonnement combien ils étoient peu industrieux à se procurer certaines commodités dont on comprend difficilement qu'il ait jamais été possible de se passer. Disons maintenant un mot de l'attaque & de la défense des places chez les Grecs.

Cette partie de la science militaire étoit encore fort peu connue dans la Gréce, aux siécles qui nous occupent présentement. On voit, dans la guerre que les Lacédémoniens déclarerent aux Messéniens, la ville d'Ithôme soutenir un siège de 19 ans, moins par la force des ouvrages dont elle étoit revêtue; que par l'ignorance des affiégans. La défense de cette place consistoit uniquement dans sa position. Elle étoit

Voyen Potteri Archeol. 1. 3. chap. 2. p. 4350

assise sur une montagne assez haute & = assez escarpée a pour en rendre les ap-lis. Part. proches fort difficiles à des peuples aussi Depuis l'épeu expérimentés que l'étoient alors de la Royaules Grecs, dans l'art de faire des sié-té chez les ges. C'est ainsi que plusieurs places ont qu'à leur repû, même avant qu'on eût inventé au tour de la cune espéce de fortification, soutenir des siéges fort longs. Aristote nous apprend encore que les anciennes villes de la Gréce étoient bâties de maniere que, quoiqu'elles ne fussent point entourées de murs, elles pouvoient néanmoins se défendre par la façon dont on les avoit construites. Toutes les rues en étoient si étroites & si remplies de finuosités, qu'on pouvoit, avec peu de monde, arrêter facilement l'ennemi à chaque pas, & l'accabler du haut des maisons b. Aristote n'est pas, au surplus, le feul écrivain de l'antiquité qui ait parlé de ce fait . On en trouve même des exemples chez d'autres nations que les Grecs d.

Je ne vois point, quant à présent; d'autres objets à indiquer sur l'état de

<sup>\*</sup> Pauf. 1. 4. c. 9. d Voyez le Rec. des voyages de la Compagnio des Indes Hollandoife, t. 4. p. 53. & 54.

= l'Art militaire dans la Gréce. Je remar-III. PART. querai seulement un usage dont on ne Depuis l'é-sçauroit trop faire l'éloge. C'étoit la tablissement de la Royau-coutume, après une bataille, d'assemté chez les bler l'armée pour adjuger à voix haute, Hébreux, jusqu'à leur re-& en présence de toutes les troupes, le zour de la prix de la valeur à celui qu'on jugeoit captivité. l'avoir mérité . Il seroit superflu de s'arrêter à faire sentir l'effet que devoit produire un pareil usage chez des peuples aussi avides de gloire & de distinc-

On a vû ailleurs quel étoit le droit de la guerre chez ces peuples aux tems héroïques b. Il n'étoit pas moins barbare dans les fiécles qui nous occupent présentement. Les habitans d'une ville prise étoient aussi-tôt réduits en esclavage, & la place détruite entiérement. Je crois pouvoir attribuer cet esprit de cruauté à la constitution politique de la Gréce, où le gouvernement Républicain dominoit & l'emportoit sur tous les autres. En esset il me paroît prouvé par l'histoire que généralement parlant, les suites de la victoire ont tou-jours été beaucoup plus cruelles dans

tions que l'étoient autrefois les Grecs.

les Républiques que dans les Etats Monarchiques. Il est même assez facile IIIe. Part. d'en faire sentir la raison. Les guerres Depuis l'établissement entreprises par un Monarque sont re- de la Royaugardées ordinairement comme person-té chez les nelles de Souverain à Souverain. Les qu'à leur resujets n'y portent presque jamais un tour de la intérêt de vengeance particuliere. Delà vient, en partie, cette humanité qui regne après la victoire, & le bon traitement qu'on fait aujourd'hui aux prisonniers chez la plupart des peuples de l'Europe. Il n'en peut pas être de même dans les Républiques. Elles se conduisent par d'autres principes & par d'autres intérêts que les Etats Monarchiques. Les guerres qu'elles entreprennent sont presque toujours nationales. Chaque membre de l'Etat y prend un intérêt vif & personnel, & porte nécessairement une animosité particuliere dans les combats. Dès-lors les suites de la victoire doivent produire des excès inconnus dans les guerres faites par les Monarques, & c'est ce que nous voyons être arrivé dans toutes celles des Grecs. Ces peuples, aux tems dont je parle présentement, étoient divisés en une infinité de petites Républiques, dont tous les membres se jalou-Tome V.

foient & se haissoient personnellement; IIIe. PART. & ne cherchoient en conséquence qu'à Depuis l'éfe détruire & à s'anéantir réciproque-

zablissement

de la Royau- ment. té chez les

Hébreux, justour de la captivité.

Après ces vues générales sur l'état qu'à leur re- de l'Art militaire chez les Grecs, dans les siécles qui nous occupent présentement, il faut dire un mot de la discipline particuliere aux Lacédémoniens & aux Athéniens. C'est à Lycurgue que l'antiquité fait honneur de tous les réglemens qui pouvoient concerner la guerre chez les Lacédémoniens. Nous fommes donc en état de prononcer sur l'habileté de ces peuples dans l'Art militaire. Il n'en est pas tout-à-fait de même des Athéniens. Leurs progrès à cet égard, ont été beaucoup plus lents. Ils n'ont commencé à se former à la science de la guerre que peu de tems avant l'irruption des Perses dans la Gréce. J'ai cru néanmoins que pour ne rien laisser à desirer sur cet article; je devois un peu anticiper les tems, & donner une idée de la discipline & de la capacité militaire des Athéniens.

#### ARTICLE II.

De la Discipline Militaire des té chez les Lacédémoniens.

de la Royau
té chez les
Hébreux, jui
qu'à leur re

Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la captivité,

N DOIT regarder les Lacédémoniens comme ayant été, de tous les peuples de la Gréce, ceux qui ont possédé dans le dégré le plus éminent la science militaire. Toutes les loix de Sparte, & tous les établissemens de Lycurgue tendoient à faire autant de soldats, qu'on comptoit de citoyens dans la République. La guerre étoit en quelque forte l'unique objet qu'on envisageât à Sparte dans l'éducation qu'on y donnoit à la jeunesse a. D'après cette réflexion on ne doit point s'étonner; si, pour l'expérience, la capacité & l'exactitude de la discipline militaire, les Lacédémoniens n'ont point eû de rivaux dans la Gréce. C'est à ces qualités qu'ils ont été redevables de leurs succès & de leur supériorité.

L'infanterie faisoit chez les Spartiates, comme chez tous les autres peuples de la Gréce, la principale force des

Voyez Plut. in Lycurg.

IIIe. PART. Depuis Pézablissement té chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la captivité.

armées. Elle étoit divifée, qu'on me passe le terme, en un certain nombre de régimens, composés chacun de quade la Royau- tre bataillons. Le bataillon étoit de 128 hommes, & se divisoit en quatre compagnies, chacune de 32 hommes a. Tous ces différens corps étoient commandés par quantité d'officiers, de grades & d'emplois subordonnés les, uns aux autres. 6. C'étoit toujours un des deux Rois de Sparte qu'on mettoit à la tête des armées c.

Les armes des Lacédémoniens consistoient dans de grands boucliers, des lances, des demi-piques & des épées: fort courtesd. Il y avoit aussi, si l'on peut dire, une espéce d'uniforme pour les. troupes Lacédémoniennes. Tous les, auteurs de l'antiquité s'accordent à dire qu'elles étoient constamment vêtues de rouge. Le choix de cette couleur étoit fondé sur deux motifs. On vouloit, & que les soldats pussent moins s'appercevoir de la perte de leur sang, & dérober à l'ennemi la connoissance

Thucyd. I. 5. n. = Thucyd. 1. 5. n. 66. 68. = Xenoph. de Republ. b Ibid. 66. = Xenoph. Laced. p. 401. & 402. de Republ. Laced. p. d Plut. in Lycurg. p. 399. Herod, 1. 5. n. 75. 51. F.

Depuis l'é-

des blessures qu'il avoit faites a.

Les flûtes étoient les instrumens mi- IIIe. PART. litaires des Lacédémoniens. Ils n'al-tablissement loient au combat qu'au son de cet inf- de la Royauté chez les trument, afin, dit Thucydide, que Hébreus, juic marchant d'un pas égal, & comme en qu'à leur recadence, ils fussent moins exposés à captivité. rompre leurs rangs. C'étoit l'objet principal de la discipline militaire de ces peuples b. Tous leurs principes, toutes leurs regles de Tactique, & tous leurs préceptes militaires avoient pour but d'empêcher les troupes de pouvoir jamais se rompre ni se débander. Ils avoient pourvu & obvié à tous les événemens qui auroient pû les exposer à ce danger. C'est dans cette vûe qu'il étoit défendu aux Lacédémoniens de depouiller les morts dans le combat . On en doit dire autant de la maxime qu'ils avoient de ne jamais poursuivre trop ardemment l'ennemi qui fuyoit. Les Lacédémoniens avoient bien senti les hasards qu'on pouvoit courir en pa-

<sup>\*</sup> Xenoph. de Rep. La- 1 ced. p. 399. = Plut. Instit. Lac. p. 238. F. = Ælian. Var. Hist. 1. 6. c. 6. = Val. Max.1. 2. chap. 6. = Suidas, r. 3. p. 639. b L. 5. n. 70. = Plut.

in Lycurg. p. 53. E. = Pauf. 1. 3. chap. 17. p. 251. 1. 4. chap. 8. p. 300. = Lucian: de Saltat, n. 10. c Ælian. Var. Hift. 1.

<sup>6.</sup> char. 6. = Plut. t. 2. p. 228. F.

reille occasion. Ils préféroient sageIlle. Part. ment la modération & la retenue à l'aDepuis l'évantage de tuer quelques hommes de de la Royauplus a. Il arrivoit même souvent que té chez les
Hébreux, just leurs ennemis instruits que tout ce qui qu'à leur retour de la captivité. qu'ils ne pardonnoient qu'aux suyards, préféroient la fuite à la résistance b.

On doit donner aussi beaucoup d'éloges au principe que Lycurgue avoit tâché d'inculquer à ses peuples. Il leur avoit désendu de faire trop souvent la guerre aux mêmes ennemis, de peur de les instruire en les mettant dans la nécessité fréquente de se désendre . Ces faits suffisent, je crois, pour prouver combien les Lacédémoniens avoient étudié l'Art militaire, & les progrès qu'ils y avoient faits.

Il doit paroître bien étonnant qu'un peuple, dont on ne peut trop louer la grandeur d'ame & la prudence, ait été aussi sujet à la superstition que l'étoient les Lacédémoniens. Cette soiblesse les dominoit au point de leur saire risquer

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pauf. 1. 4. chap. 8. p. 300. = Plut. in Lycurg. p. 54. A.

b Plut. Ibid.

Id. Ibid. pag. 47.

D. = Apothegm. p.

189. F.

Voyez ce que disoit le Czar Pierre I. au sujet de la guerre que lui faisoit Charles XII. Hist. de Charles XII. par Voltaire, l. I. sub sin.

Depuis l'é-

le salut de la Patrie. L'histoire nous en IIIe. PART. a conservé un exemple bien mémorable. Par des motifs qui nous sont autablissement jourd'hui inconnus, les Lacédémo-de la Royauté chez les niens n'osoient se mettre en campagne Hébreux, jusavant le jour de la pleine Lune. Dans qu'à leur rele tems que les Perses, avec une armée captivité, de trois cents mille hommes, étoient fur le point d'envahir la Gréce, les Athéniens, que la tempête menaçoit les premiers, dépêcherent à Sparte en grande hâte pour demander du secours. La réponse qu'ils eurent dans une conjoncture si critique, fut que les Lacédémoniens ne pouvoient pas marcher de quelque tems, attendu que leur religion ne leur permettoit pas de se mettre en campagne avant la pleine Lune ".

On peut faire aux Lacédémoniens un reproche encore plus honteux & plus essentiel. Ils n'étoient pas délicats sur l'article de la probité. Tout moyen, qui pouvoit les faire triompher, leur paroissoit bon & légitime. La persidie & le manque de foi ne leur coûtoient rien b. On les accuse aussi d'avoir été les premiers de tous les peuples connus

<sup>\*</sup> Herod. 1. 6. n. 106. | 28. liv. 3. chap. 5. b Voyez Herod. 1. G. = Strabo, 1.9. p. 611. = Pauf. liv. I. chap. n. 79.

té chez les tour de la captivité.

z qui aient tenté de séduire, à force d'arz gent, la fidélité des Généraux en-Depuis l'é-nemis, & rendu, pour ainsi dire, la de la Royau- victoire vénale a. Les Lacédémoniens te chez les Hébreux, jus- suivoient, à cet égard, leur goût doqu'à leur re-minant. Ces peuples faisoient en général grand cas de la ruse & de la supercherie. On sçait que le vol étoit nonfeulement toléré, mais même en quelque sorte autorisé par les loix de Sparte b. Ce principe influoit jusques dans les affaires de l'Etat. Lorsque les Lacédémoniens étoient redevables de la victoire à la subtilité & à l'adresse de leurs Généraux, ils immoloient un bœuf; mais quand ils croyoient ne la devoir qu'à seur courage & à la force de leurs armes, ils se contentoient de sacrifier un coq c. L'intention des Lacédémoniens, dans cet usage qui paroit bizarre, étoit d'accoutumer leurs Généraux à employer plus volontiers la ruse que la force ouverte d.

C'est à cet exposé succinct que je crois devoir borner ce que j'avois à dire sur la Discipline militaire des Spartiates. Ceux qui désireront de plus

<sup>\*</sup>Pauf.1.4.c.17.p.321. | Laced. p. 237. b Voyez Plut. in:Lydurg. p. 50. & Institut.

c Id. pag. 238. F. d Id. Ibid.

grands éclaircissemens sur les marches, les évolutions, les grades militaires, Depuis Pé-tablissement ples, peuvent consulter le traité de de la Royauté chez les Xénophon, intitulé: De la République Hébreux, justique des Lacédémoniens.

#### ARTICLE III.

#### De la Discipline Militaire des Athéniens.

AI DÉJA FAIT sentir les rai-J'AI DEJA FA. \_\_\_\_\_\_ permettent pas d'entrer dans de grands détails sur la Discipline militaire des Athéniens. Il faut convenir d'ailleurs qu'il ne nous reste aujourd'hui que très-peu de connoissances sur cet objet, soit que le tems nous ait dérobé ceux des auteurs anciens qui auroient pû nous en inftruire, foit, & c'est ce qui me paroît le plus vraisemblable, qu'à cet égard il n'y eut rien qui méritat d'être transmis particuliérement à la postérité. Les Athéniens en effet ne le cédoient point aux Lacédémoniens pour la bravoure; mais je crois qu'ils leur ont toujours été fort inférieurs pour l'intelligence;

la capacité, & en général pour toutes les opérations de la guerre. La maniere IIIe. PART. Depuis l'é-tablissement dont étoient commandées les armées de la Royau- des Athéniens ne doit pas, par exem-Hébreux, just ple, donner une grande opinion de qu'à leur re- l'habileté de ce peuple, dans l'Art micour de la litaire. Captivité.

Les Athéniens mettoient à la tête de leurs troupes dix chefs égaux en autorité a, parce qu'Athénes étant composée de dix Tribus, chacune vouloit fournir le sien. Le commandement rouloit entre ces dix chefs, c'est-àdire, qu'ils commandoient alternativement, chacun pendant un jour b. Leur autorité étant égale, il pouvoit arriver, comme l'événement l'a fait voir plus d'une fois, que dans les délibérations cinq fussent d'un avis, & cinq d'un autre °. Pour remédier aux inconveniens que ce partage d'opinions n'auroit pas manqué d'occasionner, on adjoignoit auxdits Généraux un officier connu dans l'antiquité fous le nom de Polémarque. Cet officier avoit voix délibérative dans le confeil

tiad. n. 4. = Plut. Apophtegm. p. 177. C. = In Cimone. p.483. E.

<sup>=</sup> Herod. 1. 6. n. 103. | b Herod. 1. 6. n. 1102 = Corn. Nepes in Mil- | = Plut. in Aristid. p. · Herod. 1. 6. n. 109.

de guerre , & pouvoit ainsi départager =

les opinions 2.

ites.

ere

iées

HIE. PART. C'étoit le peuple qui choisissoit les dix Depuis l'é-

Généraux qu'on chargeoit de comman- de la Royauder les troupes de la République. Ils té chez les n'étoient ordinairement en place que qu'à leur rependant une année. On en changeoit tour de la presque toujours à chaque campagne. Il seroit, je crois, superflu d'insister fur les inconvéniens & fur les défauts d'une pareille discipline : je me contenterai de rapporter à ce sujet un bon mot de Philippe, roi de Macédoine, le pere d'Alexandre. J'admire, disoit ce Prince, le bonheur des Athéniens. Je n'ai pu trouver en toute ma vie qu'un seul Général ( Parménion ) ; mais les Athéniens ne manquent pas d'en trouver, à point nommé, dix tous les ans b.

Il suffit de connoître le caractere du peuple d'Athènes, pour être en état de sentir les motifs d'une conduite si bisarre & si singuliere. C'étoit la crainte de la tyrannie qui très-certainement avoit fait imaginer aux Athéniens cette multiplicité & ce changement continuel de Généraux. Jamais

Herod. 1. 6. n. 110.

Plut. Apophtegm. p. 177. C.

IIIe. PART. Depuis l'é. rablissement ré chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la captivité.

peuple en effet n'a plus été passionné pour sa liberté, & n'a pris plus de ja: lousie & d'ombrage de ses chess que de la Royau-celui d'Athènes. Toute sa politique tendoit à diminuer l'autorité qu'il étoit obligé de leur confier. Il cherchoir donc à en abréger le tems, & à faire passer sans cesse le commandement en différentes mains, dans la vue de prévenir & d'empêcher les entreprises que ses Généraux auroient pû être tentés de former contre sa liberté & contre son indépendance .

En avançant au reste que les Athéniens étoient fort inférieurs aux Lacedémoniens pour l'expérience & la ca+ pacité militaire, je n'ai pas prétendu ravir aux premiers la gloire que plusieurs expéditions bien conduites leur ont si justement acquise. J'ai seulement voulu dire qu'en général les Athéniens paroissent avoir manqué de cette prudence, de cette fermeté & de cette conduite réfléchie, qui seules peuvent assurer le succès des entreprises. L'inconstance, l'impatience & la précipitation n'ont que trop souvent présidé aux démarches des Athéniens. C'est à ces défauts, inséparables de la consti-

<sup>.</sup> Voyez Jupra , L. I. c. 5. P. 60.

tution de leur Gouvernement, plutôt encore qu'à une incapacité réelle, que III. PART je crois devoir attribuer les malheurs tablissement dont ils furent accablés fur la fin de la de la Royau-té chez les guerre du Péloponése. Par son peu de Hébreux, jusconduite, sa présomption & sa témé-qu'à leur rerité, Athènes perdit même les avan- captivité. tages qu'elle avoit du côté de la mer sur les Lacédémoniens & sur les autres peuples de la Gréce. Je ne puis pas en dire davantage sur un article si intéressant. Les événemens qui ont occasionné la chûte totale & l'abaissement entier des Athéniens, font arrivés dans des siécles qui n'entrent point dans le plan que je me suis proposé (1)

J'ai déja eû occasion de dire que l'humanité faisoit le fond du caractere général des Athéniens a. On en trouve une preuve bien marquée dans une loi qui fait trop d'honneur à ce peuple,

fon encore qu'il ne m'a pas été possible de parler de la Marine militaire des Athéniens. J'ai dit dans l'article de la Navigation, en exposant l'état où étoit la Marine chez les Grecs, dans les nécles dont nous nous occupons maintenant, qu'Athènes n'avoit alors, ni Marine marchande

(1) C'est par cette rai- | ni Marine militaire. Ce ne fut en effet que lors de l'invasion de Xercès dans la Gréce que les Athéniens tournerent toutes leurs vûes du côté de la mer, & cet événement est postérieur aux fiécles qui terminent cette troisséme & derniere Partie de notre ouvrage.

<sup>2</sup> Suprà, L. I. c. 5. art. I. p. 74 & 75.

pour la passer sous silence. Elle ordon-III. PART. noit, cette loi, que ceux qui auroient été Depuis l'établissement estropiés à la guerre, seroient nourris de la Royau- aux dépens de l'état. La même grace té chez les Hébreux, jus- étoit accordée aux peres & aux meres, qu'à leur re-aussi-bien qu'aux enfans de ceux qui rour de la étant morts dans les combats, laif-Eaptivité. foient une famille pauvre & hors d'état de subsister . On peut dire d'un pareil établissement, qu'il marquoit également l'humanité & la sagesse du législateur qui l'avoit proposé, & la générosité du peuple qui l'avoit adopté. L'antiquité en faisoit honneur à Pifistrate b, qui s'empara du Gouvernement d'Athènes vers l'an 550 avant

> Je ne crois pas devoir m'étendre davantage sur la Discipline militaire des Athéniens. Pour en parler convenablement, il faudroit, comme je l'ai déja dit, descendre à des siécles qui excéderoient de beaucoup les bornes que je me suis prescrites. Ce ne sut en esset que peu de tems avant le siécle de Périclès & d'Alcibiade, qu'on vit

J. C.

Plato in Menex. p. 525. = Ex. Heraclide Plut. in Solom. p. 96. C. = Diogenes Laert. in Solom. 1. I. fegm. 55. p.

b Plut. in Solon. page 96.C. Diogenes Laert in Solon. lib. 1. fegment 55. P. 34e

la tactique commencer à prendre chez = les Athéniens une forme certaine & IIIe. PART. Depuis l'éréglée. Ce fut aussi vers le même tems tablissement à-peu-près que ces peuples firent dans de la Royauté chez les leur armure plusieurs changemens Hebreux, jusavantageux , & qu'ils connurent l'art qu'à leur red'assiéger & de défendre les places. captivité. Jusqu'à ce moment je ne vois pas, qu'à l'exception des Spartiates, les Grecs en général eussent des principes bien assurés, ni des regles bien positives & bien constantes sur tous ces objets. Je crois donc que, pour les siécles dont j'ai eû occasion de parler dans cet ouvrage, il faut se contenter de vûes & d'idées générales, & chercher plutôt l'esprit qui animoit les Grecs dans leurs guerres, que l'histoire de leur Discipline militaire, dont le détail nous est, en grande partie, absolument inconnu.

Voyez Diod. 1. 15. | doit les armées d'Athè-J. C.

Fin du cinquieme Livre.

p. 36. = Cornel. Nepos. | nes vers l'an 356 avant in Iphicrate, n. 1. Iphicrate comman-



### TROISIEME PARTIE.

Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la captivité : espace d'environ 560 ans.

# LIVRE SIXIEME.

Des Mœurs & Usages.

Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la saptivité.



té chez les Hébreux, just peuples, la passion du luxe, le goût qu'à leur re-pour la magnificence & l'amour des tour de la voluptés. Ce qu'on a lû précédemment sur l'état des Arts & sur les progrès du Commerce & de la Navigation, dans les siècles qui sont l'objet de cette trois

#### DES MŒURS & USAG. L.VI. 353

siéme Partie de notre ouvrage, doit faire pressent au Lecteur quelles pou- IIIe. Part.

voient être alors les inclinations & la tablissement manière de vivre des peuples dont de la Royauté chez les nous allons l'entretenir.

Hébreux, jus-

Je n'ai pû parler, jusqu'à présent, qu'à leur roque d'une maniere fort vague & fort captivité. générale des Mœurs de la plus grande partie des nations de l'Afie: les Baby-Îoniens même & les Assyriens, dont la Monarchie est si ancienne, que l'origine en remonte aux siécles les plus voisins du déluge; les Babyloniens & les Assyriens n'ont rien pû me fournir pour la premiere ni pour la feconde Partie de mon travail. Comment, en effet, aurois-je pû parler de leurs mœurs dans des siécles où l'histoire de ces nations nous est absolument inconnue? Les fecours qu'on trouve dans les écrivains de l'antiquité, pour les tems dont il s'agit maintenant, vont nous dédommager de ce silence sorcé. Je parlerai ensuite des Medes: l'origine & la fin de la Monarchie de ces peuples se trouve exactement renfermée dans l'époque qui nous occupe présentement. J'entrerai aussi dans quelque détail sur les Mœurs des Lacédémoniens & des Athéniens. A l'é-

#### 354 DES MœURS &USAG. L. VI.

tablissement de la Royauté chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la captivité.

gard des Egyptiens, je n'en dirai rien pour le moment, d'autant que j'ai cru Depuis l'é- devoir rapporter dans la premiere Partie, tout ce qui pouvoit concerner les mœurs & les usages de ce Peuple. Je pourrai feulement me permettre quelques réfléxions sur son génie & sur son caractere distinctif. Une nation aussi célébre que l'ont été les Egyptiens dans l'antiquité, mérite bien qu'on s'en occupe plus d'une fois.



# CHAPITRE I.

Des Peuples de l'Asie.

IIIe. PART.
Depuis l'établissement
de la Royauté chez les
Hébreux,jussqu'à leur retour de la

RIEN N'EST plus capable de captivité.
nous faire concevoir à quel dégré plusieurs peuples de l'Asse avoient porté, dans les siécles dont il s'agit présentement, le luxe & la somptuosité, que ce qu'on lit dans l'Ecriture fur la magnificence de la cour de Salomon. On y apprend que la Reine de Saba, quoique prévenue de la splendeur de ce Monarque, fut néanmoins étonnée en voyant la maniere dont sa table étoit servie, le nombre de ses officiers, la richesse de leurs appartemens, & la magnificence de leurs habits ". Tous les vases qui servoient à la table de Salomon étoient d'un or très-pur, ainsi que la vaisselle de sa maifon du bois du Liban. Je ne parle point de fon trône, ni du cortége brillant & superbe qui l'accompagnoit chaque fois qu'il alloit au Temple b; ces faits sont assez connus. On peut

<sup>2 3.</sup> Reg. c. 10. 1. 4, &c.

b 3. Reg. c. 10.

dire que ce qu'on lit dans l'Ecriture HIC. PART. & dans Josephe, sur la maniere dont Depuis l'é-tablissement vivoit Salomon, surpasse de beaucoup de la Royau-l'idée qu'on pourroit se former des té chez les te chez les Hébreux, jus- Cours les plus brillantes & les plus

qu'à leur re-magnifiques de l'univers. tour de la '

captivité.

Il paroît que ce goût pour le faste & la magnificence fut héréditaire dans le royaume de Juda. Les Princes qui en occuperent le trône jusqu'à la captivité, tenoient un très-grand état, & avoient une Cour des plus brillantes: beaucoup d'officiers pour les servir, une foule de courtisans, des eunuques, des palais superbes, des habits & des ameublemens très-recherchés & très-somptueux, &c. Il est dit d'Ezéchias, qu'il montra avec complaifance aux ambassadeurs du Roi de Babylone ses trésors, ses parfums, ses huiles de senteur, ses pierreries & ses vases précieux a. Je ne fais au surplus qu'indiquer ces objets. J'ai déja dit que l'histoire du peuple Hébreu n'entroit point dans le plan que je me suis tracé. Je passe donc aux Mœurs des Assyriens, des Babyloniens & des Médes.

<sup>2 4.</sup> Reg. c. 20. v. 13. 2. Paral. c. 32. v. 274

#### ARTICLE I.

# Des Assyriens,

Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la l'captivité,

UOIQUE dans les volumes pré-qu'à leur recédens j'aie eû souvent occasion captivité, de parler des Assyriens, il ne m'a cependant pas été possible jusqu'à présent de donner aucune idée du caractere & des Mœurs de ce peuple. Nous ignorons les événemens qui peuvent être arrivés dans l'Empire Assyrien pendant la plus grande partie de sa durée. Les lumieres que l'histoire fournit sur les derniers siècles qui ont précédé sa destruction, mettent à portée. d'entrer dans quelques détails, & de se livrer à quelques réfléxions, par rapport aux Mœurs & au Génie de ses habitans.

Nous ne pouvons presque juger aujourd'hui des Mœurs des Assyriens que par celles de leurs Monarques, l'histoire ne nous ayant d'ailleurs transmis aucune particularité, aucune circonstance sur cet article. Mais comme dans les grands Empires les peuples prennent assez volontiers pour modele la conduite de leurs Princes, il doit y

tabliffement sour de la captivité.

avoir eû beaucoup de rapport entre III. PART. les Mœurs des Souverains d'Assyrie & Depuis l'é- & celles de leurs sujets. D'après ce de la Royau- principe, on peut avancer qu'il rété chez les Hébreux, jus- gnoit un très-grand luxe chez les Assyqu'à leur re- riens dans les siécles brillans de leur Monarchie. En effet, quoique les écrivains de l'antiquité aient vraisemblablement beaucoup exagéré les débauches de Sémiramis, ainfi que la mollesse de Ninias & de ses successeurs jusqu'à Sardanapale, on ne peut pas néanmoins regarder leurs récits comme entiérement destitués d'apparence & de réalité. Ils portoient sans doute sur quelque fondement. Il est donc plus que probable que les monarques d'Assyrie avoient un sérail où ils passoient la plus grande partie de leur vie dans les délices & la fenfualité; que leurs habits & leurs meubles étoient de la derniere magnificence, & de la plus grande recherche qu'on connût alors; qu'en un mot le faste & le luxe les environnoient de toutes parts ...

Les Affyriens, en suivant le principe que je viens d'établir, auront donc été, fous le regne de leurs der-

a Voyez Diod. 1. 2. p. 136. 137. 141. = Justin 1. I. c. 3. = Athen. 1. 12. c. 7. p. 529. 545.

#### DES Mœurs & USAG.L. VI. 359

Depuis l'é-

niers Monarques, un peuple très-adonné au luxe & à la volupté, vices qui IIIe. PART. paroissent, pour ainsi dire, attachés tablissement aux climats méridionaux de l'Asie. Je de la Royauté chez les ne voudrois point au reste admettre, Hébreux, juscomme une preuve de la dépravation qu'à leur redes Mœurs des Assyriens, la liberté captivité. qu'avoit, chez cette nation, un frere d'épouser sa sœur a. J'attribuerois cet usage plutôt à un manque de politique, qu'à l'effet de la débauche ( i ). D'ailleurs nous avons affez de preuves du déréglement & de la licence qui régnoient dans l'Assyrie, aux siécles qui nous occupent présentement, pour laisser à l'écart les faits dont le principe peut paroître douteux. Ce qu'on lit dans l'Ecriture, sur la mission dont Dieu avoit chargé le prophête Jonas, suffit pour marquer à quel point la débauche & la corruption étoient alors montées à Ninive (2).

Les Assyriens néanmoins étoient une nation courageuse & guerriere. On a vû que, malgré le démembre-

Lucian. de Sacrific. p. | & fous Jéroboam II, rois d'Israël; mais le tems auquel il fut envoyé à Ninive, n'est pas également connu. On peut croire que ce fut vers l'an

<sup>(1)</sup> Voyez ce que j'ai dit fur ce fujet supra, L. I. c. 4. p. 48.

<sup>(2)</sup> Il est certain que Jonas a vécu sous Joas | 800 avant J. C.

#### 360 DES MOURS & USAG. L.VI.

IHe. PART. Depuis l'é-Tablissement zé chez les Hébreux, justour de la Captivité.

ment qu'avoit reçû leur Empire par la révolte des Médes, & par celle des Babyloniens, ils s'étoient encorede la Royau- maintenus avec beaucoup de gloire & de puissance pendant 144 ans a. Les. qu'à leur re- Assyriens remporterent même, depuis cette révolution, des avantages signalés sur les Médes & sur différens autres peuples b. Il faut donc les regarder comme une nation qui sçavoit allier le goût pour le luxe & les plaisirs, avecla bravoure & les talens militaires ; j'ajouterai encore avec les sciences, puisque les Assyriens ont été mis dans l'anriquité au nombre des peuples qui pafsoient pour avoir observé & calculé des premiers le cours des astres c. A l'égard des Arts, on juge bien que tout ce qui pouvoit en dépendre, a dû, être extrêmement cultivé chez un peuple, dont les inclinations étoient telles qu'on vient de le voir. C'est au furplus tout ce que nous pouvons dire. sur les Mœurs & le Génie des Assyriens. J'en ai fait sentir les raisons au commencement de cet article.

<sup>&</sup>amp; 10. b Voyez Herod. 1. 1.

<sup>\*</sup> Voyez L. I. c. 1. p.9. 29. c. 16. \* . 9. c. 9. y. 5. 6. c' Cicero", de Divinate n. 102. 1. 2. n. 141. 1.1. n. 1. = Diog. Laert. = 4. Reg. c. 15. x. 19. 1 1. 1. Præm. p. 1 & 2. ARTICLE

#### ARTICLE II.

### Des Babyloniens.

The chert les Hébreux, justifiche les Trans des Babylo-qu'à leur rentour de la niens de même que des Assyriens. captivité.

IIIe PART.

Depuis l'établissement

de la Royau-

Les éclaircissemens que d'un côté l'Ecriture sainte, & de l'autre, les Historiens profanes sournissent sur les Mœurs & les Usages de ce peuple, nous mettent en état d'en parler avec

assez de connoissance & de précisson.

Les Asiatiques ont eu, de tous les tems, beaucoup de penchant pour le faste . le luxe & la mollesse. Les Mœurs des Babyloniens ne se ressentoient que trop de ces vices essentiels. Les livres saints sont remplis des reproches que Dieu, par l'organe de ses Prophêtes, ne cessoit de faire à Babylone sur ses déréglemens. Les écrivains de l'antiquité nous en donnent aussi la même idée; mais je crois qu'il faut distinguer deux époques dans l'histoire de Babylone. Je présume qu'on ne doit pas appliquer aux premiers siécles de cette Monarchie, les excès dont je viens de parler. Ils ne regardent, à ce que je pense, que les derniers tems, La Tome V.

corruption des Mœurs ne s'introduiIIIe. Part. sit, vraisemblablement, chez les BaDepuis l'é- byloniens, que par la puissance excesde la Royau-sive de leur Empire. C'est au reste
té chez les
Hébreux, just dans cet état, c'est-à-dire, dans les
qu'à leur resiècles brillans de Babylone, que nous
tour de la
captivité. allons considérer les mœurs de ses
habitans.

Les Babyloniens, au tems dont je parle présentement, étoient fort adonnés aux plaisirs de la table. On ignore jusqu'à quel point ils en portoient la délicatesse, & en quoi elle pouvoit consister. Tout ce que l'on sçait, c'est qu'à cet égard, la débauche alloit chez ces Peuples aux plus grands excès, étant en général fort adonnés au vin & à la crapule a. Ce qu'on lit dans le prophête Daniel, sur le festin que Balthasar fit à toute sa cour, la veille que Babylone fut prise par Cyrus, suffit pour nous donner une idée de la dissolution & de l'emportement qui régnoit dans les repas des Babyloniens b. Car, suivant que je l'ai déja remarqué, dans les grandes Monarchies, on peut juger des mœurs des

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dan. c. 5. \*, 2. = Q. Curt. 1. 5. c. 1. p. 271 = Apocalypf. c. 18. \*. 14. b Chap. 5.

#### DES MOURS & USAG.L. VI. 363

peuples par celles de leurs Souverains.

La licence de ces fortes de festins de-III<sup>e</sup>. Part.

voit être d'autant plus grande que les Depuis Pétablissement semmes y étoient admises a; & que le de la Royaufouper paroît avoir été le repas favori té chez les Hébreux, justdes Babyloniens b. Je conjecture, au qu'à leur refurplus, que ces peuples mangeoient captivitée.

couchés sur des lits c.

L'habillement des Babyloniens consistoit dans une tunique de lin qu'ils portoient sur la chair. Elle descendoit, à la mode des Orientaux, jusqu'aux pieds. Ils mettoient par - dessus une robe de laine, & s'enveloppoient encore d'un manteau dont la couleur étoit ordinairement blanche. Les Babyloniens laissoient croître leurs cheveux, & se couvroient la tête d'une espéce de tocque ou turban d. Pour chaussure, ils avoient une simple semelle fort mince & fort légere e, & au lieu de bas des espéces de caleçons ou de chausses , telles apparemment qu'en portent encore aujourd'hui la

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dan. chap. 5. ½. 2. =Q. Curt. 1. 5. chap. I. p. 271.

b Dan. c. 5. \*. 5. c. 6. \*. 18.

Voyez Esther, c. 1.

Il n'est parlé dans' ce passage que des Medes

<sup>&</sup>amp; des Perses; mais on sçait que ces peuples avoient emprunté tout leur luxe des Babyloniens. Voyez infrd, art. 3.

d Herod. 1. 1. n. 195.

Strabo, 1. 16. p.

<sup>5</sup> Dan. chap. 3. y. 214

plûpart des nations de l'Orient. On IIIc. PART. té chez les tour de la captivité.

sçait encore, que, chez les Babylo-Depuis Pé-niens, chacun portoit au doigt son cade la Royau-chet, & ne sortoit point qu'il n'ent te chez les Hébreux, just à la main un bâton très-bien façonné, qu'a leur re- au haut duquel il y avoit en relief, ou une grenade, ou une rose, ou un lys, ou un aigle, ou quelque autre figure; car il n'étoit point permis de porter de bâton simple & nud; ils devoient tous être garnis de quelque ornement, de quelque marque apparente & diftinctive a

L'habillement que je viens de décrire étoit celui du commun de la nation; mais les personnes riches, ou élevées en dignité, affectoient dans leurs vêtemens la plus grande recherche & la derniere magnificence. Ils ne se contentoient pas d'étoffes d'or & d'argent embellies des teintures & des broderies les plus précieuses; ils les enrichissoient encore de rubis, d'émeraudes, de saphirs, de perles, & d'autres pierreries que l'Orient a toujours fournies en abondance b. C'est, au surplus, dans l'art de broder les étoffes, que les Babyloniens paroissent

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Herod. 1. 1. n. 195. = Strabo, 1. 16. p. 10823 b Voyez Apocalypse, c. 18. x. 12. 16.

#### DES MŒURS & USAG. L.VI. 365

avoir particuliérement excellé <sup>a</sup>. Les colliers d'or étoient encore une de lille. Part de leurs parures <sup>b</sup>. Il est vraisemblable rabbissement des pendans d'ode la Royaureilles de même matiere, ou de pier dé thez les reilles de même matiere, ou de pier qu'à leur respecieus con les haure qu'à leur rebillemens des hommes. A l'égard de captivité. ceux des semmes, on n'en peut rien dire: aucun Auteur de l'antiquité.

que je sçache, n'ena parlé.
Au luxe & à la richesse des vêtemens, les Babyloniens joignoient la volupté des senteurs. Ils en faisoient un très-grand usage, se parfumant très-fréquemment tout le corps de liqueurs odorisérantes d. Ils avoient même rafiné, si l'on peut dire, sur ce genre de recherches voluptueuses. Le parfum de Babylone étoit renommé chez les anciens pour l'excellence de sa composition. C'étoit pendant les repas qu'on en faisoit principalement usage.

Je ne sçais si la magnificence & la décoration des maisons, soit pour l'in-

<sup>\*</sup> Plin. 1. 8. fect. 74. p. 476. — Martial. 1. 8. épigram. 28. v. 17. 1. 14. épigram. 150.

b Voyez Sext. Empiric. 1. 3. chap. 24. p. 177.

<sup>&</sup>quot;Herod. 1. 1. n. 195. =Strabod. 16, p. 1081.

<sup>=</sup> Strabo, l. 16. p. 1081.

P. 692. = Plut. in Ar-, taxerc. p. 1022.

tour de la captivité.

térieur, soit pour l'extérieur, réponme. PART. doit chez les Babyloniens au luxe & Depuis l'é à la recherche des habits. Rien ne peut de la Royau-nous instruire sur cet article. Mais il te chez les Hébreux, just y a tout lieu de penser que le faste & qu'a leur re-l'opulence éclatoient dans les palais des Satrapes & des autres personnes distinguées de la cour de Babylone. En effet, ce qu'on a vu ailleurs sur la grandeur & la dépense des ouvrages d'architecture exécutés à Babylone, dans les siécles qui nous occupent présentement a, doit faire présumer qu'il régnoit beaucoup de magnificence dans les maisons de cette capitale. Du furplus, on ignore, comme je viens de le dire, en quoi pouvoit consister précisément, à cet égard, le luxe des Babyloniens.

Quant à la décoration intérieure des appartemens, il paroît que ces peuples étoient fort curieux & fort re-! cherchés dans la plûpart de leurs meubles, dont le nombre cependant & la variété n'a jamais été bien confidérable chez les anciens. Leur, plus grand luxe confistoit, sur cet article, dans des tapis de pied, & dans des housses dont on garnissoit les siéges & les lits.

<sup>2</sup> Voyez L. II. chap. 1. p. 121,

### DES Mœurs & Usag. L.VI. 367

Pline, en parlant d'un tapis propre à couvrir les lits sur lesquels les anciens IIIe. PART. mangeoient à table, dit que ce meu-tablissement ble, qui sortoit des manufactures de de la Royanté chez les Babylone, revenoit à quatre-vingt-Hébreux, jusun mille sesterces a. On peut juger par qu'à leur re-teur de la cette somme de la recherche & de la captivité. magnificence de ces fortes de meubles. L'Écriture fait mention aussi de différens vases d'yvoire, de marbre, d'airain, &c. dont les appartemens à Babylone étoient décorés b. Il paroît même que plusieurs de ces vases étoient ornés & enrichis de pierres précieuses c, c'est-à-dire, qu'ils étoient bien moins pour l'usage que pour le luxe, la parade & l'ostentation. On peut juger d'après ces faits, que tout ce que l'industrie avoit pû alors inventer pour la richesse des emmeublemens, étoit avidement recherché par les Babyloniens.

J'ai eû soin de faire remarquer dans les volumes précédens que, de toute antiquité, les chars avoient été en usage chez les peuples policés. Mais il

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> L. 8. sect. 74. p. 477. Voyez austi Mart. 1. 14. épigram. 150.

Ces 81 mille sesseres reviennent à 14364 liv.

<sup>12</sup> f. 5  $\frac{49}{64}$  de notre monoie.

b. Anacalynie . c. 18-

b Apocalypse, c. 18.

<sup>·</sup> Apocalypse, Ibid.

= n'en est pas de même des litiéres, dont III. PART. l'invention, je pense, n'est pas aussi Depuis le ancienne, ni l'usage aussi général que de la Royau-celui des chars & des chariots. Je crois tour de la captivité.

re cnez 1es Hébreux, jus- poùvoir attribuer à la mollesse, suite qu'à leur re- ordinaire du luxe, l'invention des litiéres. Ces sortes de voitures, en effet, n'ont guéres été connues que des peuples voluptueux. Quoi qu'il en soit, au furplus, de leur origine, & de leur antiquité, l'usage de se faire porter dans des litiéres & dans d'autres espéces de voitures, avoit lieu chez les Babyloniensa. Ces différentes sortes de commodités n'avoient pas dû échapper à un peuple aussi sensuel & aussi amateur des douceurs de la vie, que l'étoient devenus les habitans de Babylone, dans les siécles dont je parle présentement.

On ne peut parler que très -imparfaitement des plaisirs & des amusemens des Babyloniens. L'antiquité ne nous a rien transmis de particulier sur cet. article. On peut conjecturer seulement que ces peuples avoient beaucoup de goût pour la musique. L'Ecriture le marque expressément. On y trouve même un assez grand détail des diffé-

<sup>.</sup> Herod. 1. 1. 199. = Apocalypf. c. 18. 7. 134

### DES MŒURS & USAG. L. VI. 369

rentes sortes d'instrumens en usage chez les Babyloniens a. Mais c'est, au III. Part. reste, tout ce qu'on peut dire sur cet mblissement objet. Car il n'est pas possible aujour-de la Royau-d'hui de spécifier quels étoient ces ins-Hébreux, justitumens dont parle l'Ecriture, ni la qu'à leur remaniere dont on en jouoit.

On doit aussi mettre la chasse au nombre des divertissemens des Babyloniens b. Ces peuples étoient si pasfionnés pour cet exercice, & si amateurs de ce plaisir, que par présérence à tout autre sujet, ils peignoient des chasses dans leurs appartemens c. Les Babyloniens portoient même le goût pour ces fortes de représentations, au point d'en broder sur leurs habits & fur leurs meubles d. Les plaisirs de la table, la musique & la chasse, sont ausurplus, tout ce que nous sçavons des divertissemens qui pouvoient être en usage à Babylone. Je ne doute pas néanmoins qu'on ne doive y joindre la danse, quoiqu'il n'en soit fait aucune

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dan. c. 3. ½. 5. = Apocalypfa, c. 18. ½. 22. = Voyez auffi Q. Curt. l. 5. c. 1. p. 264. 265. b Xenoph. Cyrop. l. 1. p. 9. 10. = Niccl. Damascen, in Excerpt. Va-

lef. p. 425.

C Diod. l. 2. p. 122.

Ammian. Marcell. l.

24. c. 6. p. 406. 407.

d Plaut. in Pfeud. act.

1. fcen. 2. v. I. = Athen.

l. 12. c. 9. p. 538. D.

### 370 DES Mœurs & Usag. L. VI.

mention expresse dans les écrivains de

IIIe. PART. l'antiquité.

Depuis l'établissement té chez les qu'à leur retour de la captivité.

Quant aux bienséances de convende la Royau-tion, & aux usages ordinaires de la Hébreux, jus- vie civile, je remarque comme une exception aux maximes générales des peuples de l'Asie, que chez les Baby-Îoniens, les femmes n'étoient point resserrées dans l'intérieur de leurs appartemens. Il paroît, au contraire, qu'elles vivoient familiérement avec les hommes. Non-seulement on les admettoit dans les festins publics a; on leur permettoit encore de voir des étrangers, & de manger avec eux b. Les Babyloniens cependant avoient des Eunuques, & même en grand nombre. Cette conduite offre, je l'avoue, un contraste assez difficile à expliquer. Mais ce n'est pas le seul exemple des contradictions que présentent les mœurs des différens peuples de cet Univers. Jetton's maintenant un coup d'œil général sur le caractere & le génie des habitans de Babylone.

Le Saint Esprit leur reproche souvent

a Dan. c. 5. %. 2. = Q. Curt. 1. 5. c. I. p. 18. Dan. c. 1. 10. 3.

Jos. antiq. 1. 10. c. b Q. Curt. loco cit.

#### DES MŒURS & USAG. L. VI. 371

par la bouche des Prophêtes, beaucoup d'orgueil & de dureté, joint à III. PART. un goût excessif pour la volupté a. A Depuis l'él'égard du faste & de l'orgueil, ce vice de la Royaun'a pas été particulier aux Babylo-té chez les Hébreux, jufniens. Les Orientaux semblent avoir qu'à leur reété affectés de tous les tems, de beau-tour de la coup de hauteur & de vanité. Mais ces fentimens dûrent encore s'accroître chez les Babyloniens, par la ruine & la destruction totale de l'ancien Empire d'Affyrie. Ils n'ont, sans doute, que trop bien mérité, depuis cette époque, les reproches d'orgueil & de vanité qu'Isaie & les autres Prophêtes leur font sans cesse. Ces Peuples étoient alors enyvrés de la splendeur & de la puissance formidable de leur Monarchie.

A l'égard de la dureté de caractère, il est clair par l'Écriture, que ce reproche ne doit tomber que sur la manière dont les Babyloniens traitoient les Juiss soumis à leur domination. Ils avoient, à cet égard, abusé cruellement des avantages que Dieu leur avoit accordés sur ce peuple ingrat &

<sup>\*</sup> Voyez Isaïe', c. 13. \*. 19. c. 14. \*. 13, &c. c. 47. \*. 6. 7. 8. = Apocalyps. c. 18. \*.

III. PART.

Depuis l'établissement té chez les Hébreux, juszour de la captivité.

infidéle a. D'ailleurs, je ne crois pas que la dureté fît le fond & l'effence du génie des Babyloniens. Ils paroissent, de la Royau- au contraire, avoir été d'un caractere assez doux & assez humain, tel que l'est qu'à leur re- ordinairement celui des nations adonnées aux plaisirs & à la volupté. Je crois même, indépendamment de cette réflexion, trouver une preuve de ce que j'avance, dans un usage dont on ne peut attribuer l'établissement qu'à des sentimens de douceur & d'humanité. Chaque année durant cinq jours d'un certain mois, on célébroit à Babylone une fête pendant laquelle les esclaves prenoient la place de leurs maîtres, ayant droit de s'en faire servir & de leur commander. On choisissoit même dans chaque maison un esclave, qui pendant tout le tems que duroit la fête, étoit censé le chef de la famille, & portoit, en conséquence, un habit distingué b. Cet usage paroît annoncer un fond de douceur & des principes d'humanité bien éloignés de cette dureté, avec laquelle on sçait que les anciens traitoient ordinai-

Voyer suprà L. II. c. 1. b Berof. apud. Athen. liv. 14. chap. 10. pa 639. C.

### DES MŒURS & USAG. L. VI. 373

rement leurs esclaves (1).

Il n'est pas possible de justifier éga-IIIe. Part.

Depuis l'é lement les Babyloniens sur ce pen- Depuis l'échant désordonné qu'on les accuse d'a-de la Royauvoir eû pour les plaisirs & la débau-téchez les che la plus outrée. Babylone, sur la fin qu'à leur redes siécles dont je parle présentement, captivité. regorgeoit de richesses. Elles y produisirent le même effet qu'elles ont produit dans tous les tems chez tous les peuples, la corruption des mœurs & les déréglemens qu'entraînent le luxe & la mollesse. Les Ecrivains sacrés. nous peignent Babylone comme une ville plongée dans les débordemens les plus affreux a, & les Auteurs profanes avouent qu'il n'y eut jamais de ville plus corrompue <sup>5</sup>. On s'y faisoit une étude particuliere de tout ce qui pouvoit flatter les sens, & allumer les passions les plus honteuses . Après ce portrait des mœurs de Babylone, ne foyons point étonnés de voir cette ville

depuis les conquêtes d'Alexandre. On sçait que Bérofe est postérieur à cet événement.

<sup>(1)</sup> Je ne voudrois pas 1 cependant garantir que l'usage, dont je viens de parler, eût lieu dès les siécles dont il s'agit présentement. Il pourroit bien n'être qu'une imitation des Saturnales, & n'avoir été introduit chez les Babyloniens que

a Ifaïe, c. 13. \*. 19. = Apocalypf. c. 18. %. 3, b Q. Curt. 1, 5. c. I.

p. 271. · Id. Ibid.

III. PART. légorique des Auteurs facrés, sous le Depuis l'é.

tablissement nom de la grande Prostituée.

de la Royauté ohez les

Hébreux, just occasion de parler de la licence & des
qu'à leur retour de la

Babyloniens, n'ont pas manqué d'en
attribuer la principale cause à une cérémonie religieuse observée de tems
immémorial chez ces peuples, coutume qu'il est nécessaire, par cette raison, d'exposer avec tout le détail &
les circonstances que l'histoire a pû

nous transmettre sur ce sujet.

Par une loi fondée sur un Oracle; il étoit ordonné à toutes les semmes de se rendre, une sois dans leur vie, au temple de Vénus pour se prostituer à des étrangers . Voici le cérémonial qui s'observoit dans ces occasions. Chaque semme, en arrivant au temple de la Déesse, alloit s'asseoir la tête couronnée de sleurs. Il y avoit dans cet édifice quantité de galleries & de détours, où se tenoient les étrangers, que le goût pour la débauche ne manquoit jamais d'y attirer en grand nombre. Il leur étoit permis de choisir entre toutes les semmes qui venoient

a Herod. 1. 1. n. 109. = Strabo, 1. 16. p. 1081.

# Des Mours & Usag. L.VI. 375

Depuis l'é-

pour fatisfaire à la loi, celle qu'il leur plaisoit davantage. L'étranger étoit III. Part. obligé, lorsqu'il abordoit l'objet de ublissement fon choix, de lui donner quelques pie- de la Royauces de monnoie, & de dire en présen-Hébreux, justant cet argent: J'implore en votre fa- qu'à leur reveur la déesse Mylitta ( '). Il l'emme-captivité. noit ensuite hors du Temple, dans un endroit retiré, & satisfaisoit sa passion. La femme ne pouvoit pas rejetter la somme qui lui étoit offerte, quelque modique qu'elle fût, attendu que c'étoit un point de religion. Il ne lui étoit pas libre, non plus, de refuser l'étranger qui s'étoit présenté le premier. Elle étoit obligée de le suivre, de quelque condition qu'il pût être a.

Dès que les femmes avoient satisfait à la loi, elles offroient selon l'usage prescrit, un sacrifice à la Déesse, & alors il leur étoit libre de s'en retourner dans leurs maisons, car dès qu'une femme avoit une fois mis le pied dans le temple, il ne lui étoit pas permis d'en sortir, sans avoir auparavant accompli l'obligation qui lui étoit impo-

fée par la loi b.

<sup>(1)</sup> C'est le nom que f les Babyloniens don-noient à Vénus, Herod. b Herod. lbid. l. I. n. 199.

<sup>\*</sup> Herod. 1. 1. n. 199.

té chez les tour de la captivité.

\*Cette obligation, au surplus, n'a-IIIe. PART. voit exactement lieu que pour les per-Depuis l'é-fonnes du commun & de bas état. Les de la Royau-femmes distinguées par leur rang, leur Hébreux, just naissance, ou leurs richesses, avoient qu'à leur re- bien trouvé le moyen d'éluder la loi. Elles se faisoient porter dans leur litiére jusqu'à l'entrée du temple; là, après avoir pris la précaution de renvoyer toute leur suite, elles se présentoient un moment devant la statue de la Déesse, & pour la forme seulement 3; car aussi-tot elles sortoient du Temple', & s'en retournoient chez elles.

Cette coutume religieuse, cette obligation imposée à toutes les femmes de se prostituer publiquement, une fois dans leur vie, a été regardée, selon que je l'ai déja dit, par tous les Ecrivains qui ont eû occasion de traiter des mœurs des Babyloniens, comme le principe & la cause toujours subsistante de la dépravation & de l'extrême licence aufquelles ces peuples étoient abandonnés. J'ose dire cependant que cet usage, qui, au premier aspect, paroît si révoltant, devoit peut-être son origine, moins à la corruption & au déréglement, qu'aux

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Herod, 1, 1, n, 199.

# DES MEURS & USAG. L.VI. 377

idées dont les anciens peuples étoient prévenus, au sujet de la Divinité. Jus- IIIº. PART.

tifions cette proposition.

Les anciens, dont les idées philo- de la Royausophiques n'étoient ni bien justes ni te chez les Hébreux, jusbien sublimes, regardoient les dieux qu'à leur recomme des êtres jaloux, en quelque captivité. forte, du bonheur des hommes 2. Ils étoient particuliérement persuadés, à l'égard de Vénus, que cette Déesse portoit le sexe à l'impureté & au défordre b. C'est par cette raison qu'on plaçoit ordinairement ses temples hors des villes . On voit encore que les filles, & même les veuves qui vouloient passer à de secondes noces, ne manquoient pas, avant que de se marier, d'offrir des sacrifices à Vénus pour se la rendre propice d. Car, je le répete, les anciens Peuples étoient intimement persuadés que cette Déesse se plaisoit à jetter le sexe dans la débauche & le déréglement.

1. 3. n. 40. b Voyez Hom. Iliad. 1. 24. v. 30. = Ody f. 1. 4. v. 261. 262. = Plut. t. 2. p. 146. D. p. 310. F. = Ovid. Metam. 1. 2. v. 238, &c. Fastor. 14. w. 157. = Apollodor. 1. 1. p. 7. = Hygin. Fab.

Depuis l'établissement té chez les tour de la

<sup>\*</sup> Herod. 1. 1. n. 32. | 58. = Martial. 1. 2. épigram. 84. = Pauf. 1. 9. c. 16.p. 742. = Parthen. Erot. c. 5. = Schol. Hom. ad Iliad. 1. 5. v. 412. = Valer. Maxim.l. 8. c. 15. §. 12. Vitruv. 1. 1. c. 7.

d Pauf. 1. 2. c. 34.

#### 378 DES MŒURS & USAG. L.VI.

IIIc. PART. Depuis l'établissement té chez les tour de la captivité.

D'après ces faits, qui sont bien constans & bien certains, je pense que la loi, qui chez les Babyloniens & chez d'autres de la Royau peuples a, ordonnoit aux femmes de se Hébreux, just prostituer une fois en leur vie, dans qu'à leur re-le temple de Venus, à un étranger, je pense, dis-je, que cette loi, loin d'avoir été établie pour favoriser la débauche, avoit, au contraire, été imaginée pour l'empêcher. Voici les raisons sur lesquelles je crois pouvoir établir ce sentiment.

Les auteurs de bloi dont je parle; convaincus que Vénus étoit une divinité envieuse & malfaisante, avoient cherché les moyens qu'ils avoient crus les plus propres pour mettre l'honneur du sexe à l'abri des caprices & de la malignité de cette Déesse : c'est dans la vue, sans doute, de l'appaiser & de la satisfaire, qu'ils avoient imaginé l'espéce de sacrifice dont je viens de parler. On vouloit, pour ainsi dire, racheter la vertu des femmes, & assurer pour toujours leur chasteté, en leur faisant faire un écart dont on se flattoit que Vénus voudroit bien se contenter,

Voyez Herod. 1. 1. n. 199. = Ælian. Var. Hifte 1. 4. c. 1. = Strabo, 1. 11. p. 805. = Justin. 1. 18. c. 5.

#### DES MOURS & USAG. L.VI. 379

& laisser en conséquence ces victimes = tranquilles le reste de leur vie.

Ille. PART. Depuis l'é-

J'attribuerai encore au même principe, c'est-à-dire, au désir de détourner les insluences d'une divinité maligne, ce que nous lisons de l'usage où
l'on étoit dans plusieurs pays, de confacrer à la prostitution un certain nombre de semmes & de silles a. On vouloit, vraisemblablement, par cette espéce d'offrande obtenir que tout le
furplus des semmes & des silles menât
une vie chaste & réglée.

Je crois au surplus, trouver une preuve bien marquée de ce que j'avance sur le but & les motifs de cette institution, dans la maniere dont Justin en parle. Cet Auteur dit que, de tems immémorial, c'étoit une coutume en Chypre d'envoyer à certains jours, les filles sur le bord de la mer, offrir, en se prostituant, leur virginité à Vénus, comme un tribut qu'elles lui payoient pour le reste de leur vie b. On peut assurer que la même intention avoit fait imaginer, chez les Babyloniens, la coutume religieuse qu'on

<sup>\*</sup> Strabo, 1. 6. p. 418. 1 tid libamenta Veneri soluturas. 1. 18. c. 5.

837.

b Pro reliqua pudici- de Civit. Dei. 1. 4. c. 10.

#### 380 DES MŒURS & USAG. L.VI.

Depuis l'été chez les tour de la captivité.

vient de lire. J'en tire la preuve des-III. PART. paroles que l'étranger qui abordoit tablissement une femme étoit obligé de prononcer: de la Royau-J'implore en votre faveur la déesse Vé-Hebreux, just nus. Cette formule de prieres n'annonqu'à leur re- ce-t-elle pas clairement le but & les motifs de ces sacrifices singuliers. Ce qu'Hérodote ajoute immédiatement après, acheve de confirmer l'idée que je viens d'en donner. Ce grand Historien a foin de remarquer que, dès que les femmes de Babylone avoient fatisfait à l'obligation imposée par la loi, quelqu'offre qu'on pût leur faire par la suite, elles étoient inébranlables a. Ælien en dit autant des femmes de Lydie, pays où la même lo étoit établieb. Ajoutons, enfin que chez les peuples où l'usage étoit de consacrer à la . prostitution dans le temple de Vénus, un certain nombre de filles; il n'y avoit personne qui ne se sît un honneur de les épouser .

Ces faits ne suffisent - ils pas pour détruire toutes les inductions qu'on voudroit tirer contre les mœurs des Babyloniens, de la coutume religieuse

L. I. n. 199. = Val. Maxim.1.2. c. b V.r. Hist. 1.4.c. I. 6. §. 15. = August. de Strabo.1.11. p. 805. | Civit. Dei. 1. 4. c. 10.

dont je viens de parler. Si la corruption s'introduisit chez ces peuples, on IIIe. PART. doit l'attribuer à un tout autre motif. Depuis l'é-Je doute même que dans les siécles qui de la Royaunous occupent présentement, la dé-téchez les pravation des mœurs ait été portée aux qu'à leur rederniers exces. Ce ne fut, à ce que je captivité. pense, que par la suite. Hérodote nous apprend qu'après la prife de Babylone par Cyrus, ses habitans étant tombés dans l'indigence & dans la mifere, ils ne firent point de difficulté de prostituer leurs filles pour en retirer quelque profit a. Quinte-Curce en dit autant. Il ajoute même que les maris n'avoient point honte de livrer leurs femmes à des étrangers pour de l'argent b. Mais ce que dit Quinte - Curce des mœurs des Babyloniens, ne regarde que le siécle d'Alexandre, siécle assez éloigné de ceux qui font l'objet de cette troisiéme Particule notre ouvrage. Alors il y avoit déja long-tems que, selon Hérodote, les Babyloniens déchus de leur ancienne splendeur, étoient devenus un peuple aussi corrompu que méprisable. J'ai remarqué dans l'article précé-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. T. n. 196. b L. V. c. 1. p. 271.

= dent, en parlant des Assyriens, que IIIe. PART. ces peuples avoient sçu allier la bra-Depuis l'e-tablissement voure & le goût pour les sciences avec Depuis l'é-

de la Royau-le penchant le plus décidé pour le luxe té chez les zour de la captivité.

te cnez les Hébreux,juf & la volupté. On en peut bien dire auqu'à leur re- tant, & avec encore plus de raison, des Babyloniens. Toute l'antiquité a rendu témoignage à leur valeur & à leurs talens militaires. Xénophon, juge bien capable en pareille matiere, dit expressément que l'Orient n'avoit point de meilleurs foldats que les habitans de la Chaldée a. Quant à leurs exploits, l'Ecriture fainte d'un côté. & l'Histoire profane de l'autre, en parlent trop souvent pour qu'il soit nécessaire d'y insister. En dernier lieu, ce furent les Babyloniens qui, conjointement avec les Médes, prirent Ninive & détruisirent l'empire d'Asfyrie b, conquête que je préfume avoir été fatale à ces deux peuples, puisque, felon toutes les apparences, c'est à cette époque que le luxe & la corruption des mœurs commencerent à s'introduire chez ces nations. J'examinerai cette question plus particulié-

a Cyrop. 1. 3. p. 150. b Voyez supra, Liv. I. chap. premier page

## DES MœURS & USAG. L.VI. 383

rement à l'article des Médes a.

A l'égard du goût que les Babylo- III. PART.

niens avoient pour les sciences, on Depuis l'établissement
sçait que, selon le rapport d'un très- de la Royaugrand nombre d'écrivains de l'anti- Hébreux, jusquité, l'honneur d'en avoir trouvé les qu'à leur repremiers principes, & celui d'en avoir captivité,
les premiers donné les préceptes, étoit
dû aux Chaldéens b. Je ne pense pas,
au surplus, devoir insister davantage
pour le moment sur ce sujet. Je m'y
suis assez étendu ailleurs, en rendant
compte des découvertes & des progrès que les anciens peuples avoient
faits dans les sciences c.

Je crois aussi ne devoir dire qu'un mot sur le génie que les Babyloniens avoient pour les arts. Ce qu'on a vû, précédemment sur les travaux, sur les embellissemens de Babylone, & sur l'habileté de ses habitans dans l'art de fondre les métaux d, joint à ce qu'on vient de lire sur le luxe & la magnisseme de douter qu'il n'y eût, dans tous les genres, d'excellens artistes à Babylo-

<sup>2</sup> Voyez infrd, art. 3.p.
387.

b Cicero de Divinat.
liv. 1: n. 41. = Diod.
4.2.p. 142. = Strabo.

1. 1. p. 43.

Supra, L. III. p. 188;

d Supra, L. III. chap.
1. p. 119, 120 & 121.

ne. On peut, je crois, assurer que Hie. Part. pour tout ce qui dépend de l'industrie Depuis l'é- & de la main-d'œuvre, les Babylo-tè lis Royau-niens sur la fin de leur Monarchie ne té chez les Hébreux jus- le cédoient à aucun des peuples alors qu'à leur re-connus.

captivité.

Je finis la peinture du caractere des Babyloniens, par le reproche le mieux fondé qu'on puisse faire à cette nation. Ils étoient finguliérement entêtés de l'Astrologie judiciaire; &, en général, fort adonnés aux sciences occultes. Les Chaldéens, qu'on doit regarder comme les sçavans de Babylone; ne s'étoient occupés de l'Astronomie que dans la vûe de pouvoir lire dans le Ciel la destinée des hommes & des Empires. Ils prétendoient y être parvenus, & on ne peut pas, à cet égard, porter la crédulité plus loin que la portoient les Babyloniens . Il paroît encore que, non contens de chercher à pénétrer les ténébres de l'avenir, par l'étude des différens aspects des planétes & des étoiles , les Chaldéens étoient fort adonnés aux fortileges & aux enchantemens. L'étude de la Magie faisoit, après celle de l'Astrologie

No. t. passim. = Diod. liv. 2. p. 142, &c. judiciaire;

## DES MŒURS & USAG. L.VI. 385

judiciaire, leur principale occupation a. Ils se vantoient de pouvoir détour- lie Part. Depuis l'éner les malheurs dont on étoit menacé, tablissement & de procurer toute sorte de bonheur de la Royau-té chez les par leurs expiations, leurs facrifices & Hébreux, jufleurs cérémonies magiques b. L'Eter-q'à leur renel, par la voix de ses Prophêtes, in-captivité. fulte souvent à cette croyance aveugle que les Babyloniens avoient pour leursMages & pour leursAstrologues °, croyance dont tous les Auteurs profanes déposent également. Ces reproches si souvent & si généralement répétés, ne permettent pas de douter que les Babyloniens ne fûssent une nation excessivement crédule & superstitieuse. C'est, au surplus, un foible auquel, de tous les tems, les peuples de l'Asie paroissent avoir été particuliérement sujets. Il n'y a point de pays, qui de nos jours encore, offre un pareil amas de superstitions & de pratiques religieuses plus extravagantes & plus ridicules les unes que les autres.

De tous les différens traits que j'ai rassemblés sous cet article, il résulte.

Ifaïe, c. 47. \$\forall \cdot 9. \\
12. = Ezech. c. 21. \$\forall \cdot \cdot \text{Philof. part. 12. fe&. 1.} \\
21. = Dan. c. 1. \$\forall \cdot 20. \\
c. 2. \$\forall \cdot 2. c. 5. \$\forall \cdot 7. \\
b Diod. I. 2. p. 142. \\
Tome \$V\$. \\
R

#### 386 DES MŒURS & USAG. L.VI.

tour de la captivité.

que les Babyloniens, dans les siécles III. PART. brillans de leur Monarchie, étoient un Depuis l'e-tablissement peuple fort policé, très-brave & trèsde la Koyau- spirituel, ayant beaucoup de goût & té chez les Hébreux jus de talens pour les arts & pour les scienqu'a leur re- ces; mais d'ailleurs, très-fastueux, très-adonné au luxe & aux plaisirs, très- superstitieux enfin, & très-crédule, vices que j'ai déja dit ne point former le caractere & le génie particulier des Babyloniens, mais en général celui de toutes les nations de l'Orient. Elles sont encore aujourd'hui les mêmes à cet égard qu'elles ont été dans tous les tems.



#### ARTICLE III.

#### Des Médes.

III<sup>e</sup>. PART.
Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jurqu'à leur retour de la captivité.

L nous reste assez de connoissances tour de la captivité. particulieres & directes fur les mœurs des Médes. Nous fommes même en état d'en juger encore mieux d'après celles des anciens Perses, sur lesquelles les écrivains de l'antiquité sont entrés dans de très-grands détails. Il est certain, en effet, que les Perses avoient empfunté des Médes ce luxe & cette mollesse qui les ont si fort décriés dans les derniers tems de leur empire a. Ainsi les faits que l'antiquité nous a conservés sur la maniere dont les Perses vivoient dans les siécles brillans de leur Monarchie, peuvent également servir à nous donner une idée fort juste des mœurs & des usages des Médes.

Les Médes étoient originairement un peuple fort simple & fort grossier. La premiere fois que l'histoire en parle, c'est pour nous apprendre qu'ils furent assujettis par les Assyriens sous

<sup>#</sup> Hérod. 1. 1. n. 135. = Xenophon. Cyrop. pafe fime=Strabo, 1. 11. p. 797. & 798.

## 388 DES Mœurs & Usag. L.VI.

le régne de Ninus a. On les voit suplife. Part.

Depuis l'établissement pendant plusieurs siécles; & secouer
de la Royauté chez les:
Hébreux, just ni comment, ni dans quel tems ces
qu'a leur retour de la
captivité.

de nination des Assyriens b.

Quoi qu'il en soit de l'époque & des circonstances de cette sameuse révolution, les Médes, après quelques années de troubles & d'anarchie, élurent un Rois. Ce Prince nommé Déjocès, s'attacha à civiliser ses nouveaux sujets. Il bâtit Echatane dont il fit la capitale de son royaume, & chercha même à l'embellir avec assez de magnificence d. On peut juger qu'en général Déjocès avoit beaucoup de goût pour le faste & la représentation. Toute sa conduite l'annonce . Il inspira vraisemblablement les mêmes sentimens à ses sujets. C'est au reste, tout ce qu'on peut dire fur les mœurs des Médes pendant le régne de Déjocès. L'histoire ne nous en à transmis aucune particularité.

Depuis cette époque, c'est-à-dire 1

Diod. 1. 2. p. 114.
b Voyez fuprd, L. I.
c. 1. p. 9 & 10.

d Herod. 1. 1. n. 984 Voyez Id. Ibida

## DES MOURS & USAG. L.VI. 389

depuis l'an 710 avant Jesus - Christ, l'histoire des Médes commence à s'é-IIIe. Part. Claircir & à nous être mieux connue. Depuis l'é-tablissement On voit une suite de Rois se succéder de la Royaupendant 200 ans, jusqu'au moment té chez les Hébreux, jusqu'au moment a cou-qu'à leur reronne de Médie à celle de Perse. C'est captivité. sous le régne d'Astiage, grand - pere de ce Prince, & sous celui de Cyaxare, le dernier des rois Médes, que nous allons considérer les mœurs de cette nation.

De tous les peuples dont il est parlé dans les écrivains de l'antiquité, les Médes sont ceux qui paroissent avoir été les plus décriés pour leur luxe, leur faste & leur mollesse a.C'étoit dans la somptuosité & la magnificence des habits qu'éclatoit particulierement le luxe de ces peuples. Ils portoient de longues robes traînantes, qui avoient de grandes manches pendantes. Cette sorte d'habillement avoit très-bonne grace; & comme il étoit slottant, & qu'en général il avoit beaucoup d'ampleur, il étoit très-propre à cacher les désauts de la taille b. Ces sobes, au

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Athen. 1.12. p. 512. = Tertullian. de Cultu Fomin. 1. 1. p. 152. b Xenoph. Cyrop. 1.8. p. 122. = Diod. 1. 2. p. 119. = Justin. 1.1. c. 2.1.41. c. 2. = Strabol. 11. p. 797.

# 390 DES MœURS & USAG. L.VI.

IHC. PART. tour de la captivité.

furplus, étoient tissues de différentes couleurs, toutes plus brillantes les tablissement unes que les autres, & richement brode la Royau- dées d'or & d'argent a. A l'égard de la te cnez les Hébreux, jus- coëffure, les Médes laissoient croître qu'à leur re- leurs cheveux & couvroient leur tête d'une thiare, ou espéce de bonnet pointu, très-magnifique b. Ils étoient, en outre, chargés de brasselets, de chaînes d'or & de colliers ornés de pierres précieuses c. Les Médes enfin portoient la recherche dans leur ajustement au point de se peindre les yeux & les sourcils, de se farder le visage, & de mêler parmi leurs cheveux des cheveux artificiels d. Tel étoit l'habillement des hommes. Quant à celui des femmes, on n'en peut rien dire absolument. Les écrivains de l'antiquité ne nous fournissent sur cet article aucune lumiere. Ils nous apprennent feulement que le fexe, dans la Médie, étoit recommandable par sa beauté .

> a Herod. liv. I. n. 111. = Xenoph. Cyrop. 1. 8. p. 126. b Xenoph. 1.8. p. 127. = Plut. de Fort. Alex. r. 329. 330. Id. Ibid.

d Xenophon. Cyrop. 1.

Cette espece de fard

confistoir dans une couleur noire dont les anciens se teignoient les fourcils & les paupieres, pour faire paroître les yeux plus vifs & plus grands.

c Xenophon. Cyrop. 1. 5. p. 50. = Anabas. 1. 3. p. 130.

### DES MOURS & USAG. L.VI. 391

Le luxe de la table égaloit, chez les Médes, celui des habillemens. IIIe PART.

Dans un repas qu'Astiage donna à Cyrus, tout sut prodigué; soit pour la de la Royauqualité, soit pour la variété des viandes & la diversité des mets a. On voit qu'a leur reaussi que, chez ces peuples, on preaussi que, chez ces peuples, on prenoit la précaution de faire l'essai de la
boisson qu'on servoit au Roi. L'échanson, avant que de présenter la coupe
au Prince, en versoit quelques gouttes
dans le creux de sa main gauche, &
en goûtoit b.

Il feroit assez curieux de sçavoir en quoi pouvoit consister précisément la délicatesse & la magnificence des Médes, à l'égard du luxe de la table. Mais, je l'ai déja dit, les anciens écrivains ne sont entrés sur cet article dans aucun détail. Je crois, au surplus, qu'on ne doit se former qu'une assez médiocre idée du talent de ces peuples pour la délicatesse & l'élégance de la bonne chere. J'en juge ainsi par la manière dont on mange encore aujour-d'hui dans tout l'Orient. On sçait que l'art d'apprêter & de diversisser les mets, y est fort borné, & je crois

<sup>\*</sup> Xenoph. Cyrop. 1. 1. p. 5.

qu'à cet égard il en a été, à peu-près IIIc. PART. de même dans tous les tems. Car, se-Deputs l'é- lon que j'ai déja eu plusieurs sois oc-Tablillement de la Royau- cassion de l'observer, les usages ont re cnez les Hébreux, juf. peu varié chez les Orientaux.

'qu'à leur re-

tour de la

captivité.

Quoi qu'il en soit, au reste, les débauches de la table étoient excessives chez les Médes. On s'y enyvroit trèsfréquemment. Les Monarques n'étoient pas plus réservés sur cet article que les derniers de leurs sujets . L'hiftoire nous a conservé un exemple trop marqué de leur intempérance, pour le passer sous silence. Dans la guerre que Cyaxare, le dernier des rois Médes faifoit aux Babyloniens, Cyrus qui avoit joint ses armes à celles de ce-Prince, trouvant une occasion favorable de battre l'ennemi, partit la nuit, à la tête de toute la cavalerie. Cyaxare, au contraire, passa cette même nuit dans la débauche, & la porta au point de s'enyvrer avec tous ses principaux officiers b.

La musique assaisonnoit chez les Médes, les plaisirs de la table. Ils y chantoient & y jouoient volontiers des instrumens. Les Monarques prenoient

<sup>\*</sup> Xenoph. Cyrop. 1. 1. p. 6. b Ibid. 1. 4. p. 62.

### DES MŒURS & USAG. L.VI. 393

part eux-mêmes à ce divertissement,
& généralement à tout ce qui pouvoit HI°. Part.
animer la joie des festins de la Royaumettre encore au nombre des plaisirs de la Royauté chez les
des Médes, celui de la danse. Ils Hébreux, juss'y livroient avec beaucoup d'ardeur qu'à leur retour de la
captivité.

La chasse étoit aussi un des exercices dont les Souverains de Médie s'occupoient le plus agréablement. Asin même de pouvoir prendre ce plaisir avec plus de facilité, ils avoient fait construire de grands parcs dans lesquels ils tenoient rensermés des lions, des sangliers, des léopards & des cerss c.

Il est impossible de rien dire de certain sur la maniere dont les maisons des Médes pouvoient être bâties. On peut seulement conjecturer que ces peuples faisoient consister une partie de la décoration de leurs édifices dans la diversité des couleurs dont ils les peignoient à l'extérieur. Je crois pouvoir proposer cette conjecture d'après ce qu'Hérodote rapporte des murailles d'Ecbatane. Cette ville étoit ensermée

A Xenophon. Cyrop. 1. 1. pag. 6. 1. 4. pag. 62.

b Ibid. 1. 1. p. 6.
Lbid. 1. 1. p. 7, 8 & 9.

III°. PART.
Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jufqu'à leur retour de la captivité.

par fept enceintes de murailles dispofées de maniere qu'au dehors la premiere n'empêchoit pas qu'on ne vît l'entablement de la seconde, celle-ci n'ôtoit point la vûe de celui de la troisiéme, & ainsi des autres. Les creneaux de la premiere muraille étoient peints de blanc, ceux de la seconde, de noir, ceux de la troisiéme, de pourpre, de la quatriéme, de bleu, de la cinquiéme, d'orangé; & à l'égard des deux dernières enceintes, les creneaux de l'une étoient argentés, & ceux de l'autre dorés a. J'imagine d'après ces faits, que les Médes étoient, vraisemblablement, dans l'usage de peindre à l'extérieur leurs maisons de différentes couleurs, usage que nous sçavons avoir lieu encore aujourd'hui dans plusieurs pays.

Quant à la décoration intérieure des appartemens chez ces peuples, on n'en peut parler non plus que d'une maniere très-imparfaite. Je crois seu-lement pouvoir assurer que l'usage des tapisseries avoit lieu chez les Médess Cette sorte de meuble, en esset, étoit connue des Perses b, & on sçait que

b Plut. in Themist. p. 126. 127. = In Artax. p. 7026. = Tertullian. de Cultu Fæmin. l. 1. p. 152.

### DES MOURS & USAG. L. VI. 395

les Perses avoient emprunté des Médes tout ce qui pouvoit contribuer au IIIe. PART. luxe & à la magnificence a. On peut Depuis l'édire même que les tapisseries ne de-de la Royanvoient pas êt un objet uniquement Hébreux, jusde luxe chez les Médes. La Médie est qu'à leur reun pays en général assez froid, & dès- captivité. lors l'usage de tapisser les appartemens, étoit un usage très-utile & très-nécesfaire.

Depuis l'été chez les

C'étoit particulierement à la cour d'Ecbatane qu'éclatoit cette pompe & cette magnificence dont les anciens écrivains nous donnent une si haute idée. Si même on s'en rapporte à leur témoignage, c'est des Médes que la plûpart des nations de l'Orient avoient emprunté l'étiquette qui s'observoit à la cour des Souverains de cette partie du monde. On peut juger de la pompe extérieure qui environnoit la personne des Rois de Médie, par cette superbe cavalcade, dont Cyrus jugea à propos de donner le spectacle à ses fujets nouvellement conquis. L'appareil de cette fête fut entierement ordonné selon les usages des Médes .

<sup>\*</sup> Strabo, 1.11. p. 797. | & 798. = Xenophon. Cyrop.1. 8. \* Xenoph. Cyrop. 1. 8. p. 126, &c. p. .142. b lbid. l. 11. p. 797

IIIc. PART. Depuis l'é-\*ablissement zé chez les tour de la . captivité.

Enfin, on se formera encore une plus haute idée de la grandeur & de la somptuosité qui régnoient à la cour de la Royau- des Souverains de Médie, si l'on se Hébreux, just rappelle la maniere do les écrivains qu'à leur re- de l'antiquité parlent de la magnificence qui éclatoit à la cour des Rois de Perse: car je l'ai déja dit; l'étiquette observée à la cour des Rois de Perse, n'étoit qu'une imitation exacte & fidelle de celle des Rois de Médie.

C'est encore des Médes que les Perses avoient reçû cette vénération profonde dont ils étoient pénétrés pour la personne de leurs Rois 2. Le respect que les Médes portoient à leur Souverain, étoit tel qu'on n'auroit ofé ni cracher, ni même rire en sa présence b. Ses ordres étoient toujours promptement & ponctuellement exécutés.

L'histoire des Médes ne nous est pas assez connue pour être en état de parler avec quelque exactitude fur les usages qu'ils observoient dans le cours ordinaire de la vie civile. Je remarquerai seulement dans les mœurs de ces peuples, une singularité très - digne d'être observée. Dans certains

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Strabo, 1. 11. p. 797b Herod. 1. 1. n. 99.

## DES MEURS & USAG. L.VI. 397

cantons de la Médie, non-seulement la polygamie étoit permise, elle étoit IIIe. PART. même autorifée par une loi expresse qui tablissement ordonnoit à chaque habitant d'épou-de la Royaufer & d'entretenir au moins sept sem- té chez les mes. Dans d'autres cantons c'étoit qu'à leur reprécisément le contraire. Il étoit per-captivitée mis à une femme d'avoir plusieurs maris, & on regardoit avec mépris, celles qui en avoient moins de cinq '

A l'égard du caractere particulier des Médes, on peut assurer qu'en général ils étoient très - braves & trèsbelliqueux. J'ai déja dit qu'ils passoient pour les premiers peuples de l'Afie qui eussent introduit la discipline dans les armées b. On sçait aussi que les Médes avoient enseigné aux Perses l'art de la guerre, & particuliérement à manier l'arc & le javelot avec dextérité .

Je ne pense pas que les Médes se foyent jamais rendus fort recommandables du côté des sciences. Ce qui m'autorise dans cette façon de penser, c'est qu'ils ne sont cités nulle part au

<sup>798.</sup> 

Aujourd'hui encore, dans plufieurs cantons de l'Inde, il est permis aux femmes d'avoir plusieurs maris. Voyage de | 797.

<sup>2</sup> Strabo, 1. II. p. Franc, Pyrard. p. 274. = Lettr. édif. t. 10. p.

<sup>&</sup>amp; Supra, L. V. c. I.

nombre des peuples chez lesquels on ait vû autrefois fleurir les sciences.

Depuis l'établiffement té chez les Hébreux, jusrour de la saptivité.

Quand aux Arts & Métiers, il est de la Royau- à présumer que tout ce qui pouvoit y avoir rapport, devoit être recherché qu'à leur re- avec soin chez les Médes. On n'en peut pas même douter, après ce qu'on a vû fur le goût dominant avoient pour le faste & la magnificen-

ce, le luxe & la mollesse.

Je croirois, au reste, que le faste & la mollesse, ces vices tant de fois reprochés aux Médes par tous les écrivains de l'antiquité, n'ont commencé à s'introduire chez cette nation, & à corrompre ses mœurs, que depuis la destruction de l'empire d'Assyrie. Jusqu'à ce moment, les Médes ne formoient point une Monarchie assez puisfante & affez opulente pour s'abandonner au luxe & aux délices. D'ailleurs, avant cet événement, ils se voyoient entourrés de tous côtés d'ennemis puissans & belliqueux (les Assyriens & les Babyloniens), qui les forçoient d'être vigilans & attentifs pour éviter d'en devenir bientôt la proie. Les Médes dans cette position avoient trop de mesures à garder, & trop de précautions à prendre pour se livrer

## DES Mœurs & Usag. L.VI. 399

avec excès au luxe & à la fenfualité. Mais les monarques de Médie, en ren-IIIe. PART. versant le thrône de Ninive, se déli- Depuis l'évrerent d'un voisinage dangereux, de la Royau-nécessaire cependant pour rendre leurs Hébreux, jussujets actifs & vigilans. Enfin, les ri-qu'à leur rechesses dont ces Princes & leurs trou-captivité. pes se gorgerent au sac de Ninive, & par - dessus tout, la communication journaliere & habituelle avec un peuple mol & voluptueux, tels qu'étoient alors les Affyriens, corrompirent leurs mœurs, & les firent bientor dégénéter de celles de leurs ancêtres. Ce qui acheva de porter le dernier coup aux Médes, fut leur réunion & leur incorporation avec les Perses sous Cyrus. Depuis cette époque, il n'est plus question des Médes dans l'histoire.



Me. PART.

Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la saptivité.

#### CHAPITRE IL

Des Egyptiens.

T'AIPRÉSENTÉ dans les volumes précédens & même dans celui-ci, fous différens articles, tout ce qui pouvoit concerner les loix, les arts, les sciences, les mœurs & les usages des Egyptiens. Mais je ne me suis point attaché jusqu'à présent à résumer tous ces différens objets, & à les réunir fous un seul & même point de vûe, pour tracer en conséquence un tableau général & rapproché, du caractere des Egyptiens, & faire connoître le génie particulier de cette nation. Je crois que c'est ici le lieu de présenter d'un seul coup d'œil & sous le même aspect les différens traits que l'antiquité peut nous fournir sur cet objet. Je vais donc expliquer en peu de mots l'idée que j'ai cru pouvoir me former des Egyptiens, & tracer d'après les faits, le caractere de ce peuple si vanté dans tous les tems.

Les Egyptiens se sont rendus célèbres dans l'antiquité par leurs loix ;

#### DES MOURS & USAG. L.VI. 401

leurs arts & leurs sciences. Cette nation, en effet, s'étant policée fort HIC. PART. promptement, elle a fait en conséquence, de bonne heure, quelques de la Royau découvertes, & même quelques proférères assez rapides dans plusieurs parqu'à leur reties des Arts & des Sciences. C'est un captivité. mérite qu'on ne doit point contester aux Egyptiens: mais, d'ailleurs, je ne vois rien qui puisse servir à les caractériser d'une façon bien avantageuse; je crois même être en droit de leur resuser la plus grande partie des éloges qu'on leur a toujours prodigué si libéralement.

Les Egyptiens avoient inventé quelques arts & quelques sciences; mais ils n'ont jamais eû l'esprit de perfectionner aucunes de leurs découvertes. J'ai fait voir leur peu de goût, & j'ose dire, de talent en architecture, en sculpture & en peinture a. La maniere dont ils pratiquoient la Médecine étoit absurde & ridicule. Les connoissances qu'ils avoient de l'Astronomie & de la Géométrie, n'étoient que fort imparsaites. Il s'en saut de beaucoup que leurs découvertes ayent

<sup>\*</sup> Supra, L. II. c. 2.

b Voyez la feconde Part. L. III. c. 2. art. I

tablissement té chez les tour de la

captivité.

= feulement approché de celles que par III. PART. la fuite les Grecs ont fait dans ces deux Depuis l'é-fciences. Les Egyptiens enfin, n'ont de la Royau- eu aucun génie, aucune ardeur, au-Hébreux, just cun talent pour le Commerce, la Maqu'a leur re- rine & l'Art militaire.

> A l'égard des loix civiles & des constitutions politiques, les Egyptiens en avoient, à la vérité, quelquesunes de fort bonnes, mais d'ailleurs, il régnoit dans leur Gouvernement une multitude d'abus & de défauts efientiels autorifés par les loix & les principes fondamentaux de leur Gouvernement a.

Quant aux mœurs & aux usages de ce peuple, on a vu à quel point l'indécence & la débauche étoient portées dans ses fêtes publiques & dans ses cérémonies religieuses b. La maniere dont une nation croit honorer la divinité, porte l'empreinte de son caractere. La morale des Egyptiens n'étoit pas non plus fort épurée; on peut même assurer qu'elle péchoit essentiellement contre les premieres régles de la droiture & de la probité.

<sup>\*</sup> Suprd , L. I. c. 4. p. 31 , 32 &c. Voyez la premiere Part. L. VI. c. 2.

#### DES MœURS & USAG. L.VI. 403

On voit que les Egyptiens étoient souverainement décriés pour leur cupi-IIIe. PART.

Depuis Pétablissement
de la Royanté chez les

Il me paroît résulter de tous ces te chez les faits, que les Egyptiens étoient en qu'à leur regénéral un peuple assez industrieux, tour de la mais, au reste, sans goût, sans génie, sans discernement. Peuple qui n'avoit que des idées de grandeur mal-entendues, & dont les progrès dans toutes les différentes parties des connoissances humaines, n'ont jamais été que très-médiocres. Du surplus, fourbe; fripon, mol, fainéant, lâche, rampant, & qui, pour quelques exploits dont il a pû se glorifier dans les tems reculés, a toujours été depuis assujetti par quiconque a voulu entrepren= dre de le soumettre. Peuple encore assez vain & assez sot pour mépriser les autres nations sans les connoître b. Superstitieux à l'excès °, singuliérement adonné à l'Astrologie judiciaire d, en-

<sup>2</sup> Voyez Plat. de Rep.
1. 4. p. 642. De Leg.
1. 5. p. 852. = Stephan.
Byfant. voce Αἴγνπτιε,
p. 38. = Suid. voce
Αἴγνπτιάζειπ, t. | 1. p.
643.

Voyez Herod. 1. 2.
n. 41.

d Voyez la premiere Part. Liv. VI. c. 2.

d Voyez Herod. l. 2.
n. 82. = Diod. l. 1.
91 & 92. = Cicero de
Divinat. l. 1. n. 1.
= Plut. Conviv. fept.

Sap. p. 149. A.

MI. PART. Depuis l'établissement té chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la captivité.

têté enfin jusqu'à l'extravagance d'une théologie absurde & monstrueuse ... Cet exposé ne nous autorise-t-il pas dela Royau- suffisamment à dire que toute cette science, cette sagesse & cette philosophie si vantée des prêtres Egyptiens, n'étoit qu'imposture & charlatanerie. capable d'en imposer seulement à des peuples aussi peu éclairés, ou autant prévenus que l'étoient autrefois les Grecs en faveur des Egyptiens (1).

Remarquons néanmoins qu'à s'entenir même au témoignage des anciens, les éloges dont il leur a plû de combler l'Egypte, ne tombent que sur ses loix, sa police, ses arts & ses connoisfances mathématiques, mais nullement sur les productions qui sont particulierement du ressort de l'esprit & du goût. La Gréce ni Rome n'ont jamais loué l'éloquence, la poésie, la musique, l'architecture, la sculpture, la peinture des Egyptiens. J'en dirai autant de ce qui concerne un objet bien plus essentiel, la Médecine. Ón voit aussi que jamais les Grecs ni les

Part. L. VI. chap. 2. (1) Voyez Acta. Philofoph. t. I. p. 229, &c. 634, &c. = Conringius

Voyez la premiere | de Hermet. Med. 1. 1. c. 12. = Scherlone amenitat. Litter. c. 7. Pe 190

## DES MŒURS & USAG. L.VI. 405

Romains n'ont vanté les connoissances de ce peuple dans la Navigation, III<sup>c</sup>. Part. le Commerce & l'Art militaire. Je ne rabbilement vois donc que les idées philosophiques de la Royau-& morales des Egyptiens, pour les-Hébreux, jusquelles l'antiquité semble avoir eû qu'à leur requelque estime; mais, du surplus, je captivité. me crois bien fondé à soutenir que les Egyptiens n'ont eû que des notions confuses & des idées très-imparsaites fur tous les autres objets des connoifsances humaines. Je serois fort tenté de comparer cette nation aux Chinois. Je crois appercevoir entre l'un & l'autre peuple beaucoup de ressemblance & de conformité (1).

la police & de la mo-

(1) Sur ce qu'on doit | rale des Chinois, voyez penser des arts, des le voyage d'Anson, l. 3. sciences, des loix, de c. 10.



IIIc. PART.

Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jusqu'à leur retour de la saptivité.

#### CHAPITRE III.

Des Peuples de la Gréce.

A N s ce nombre infini de différens peuples qui habitoient autrefois la Gréce, je n'en vois que deux, les Lacédémoniens & les Athéniens, dont les mœurs & les usages méritent une attention particuliere, les autres n'offrent point des faits assez marqués, ni des variétés assez importantes pour qu'on doive s'y arrêter. A quelque différence près, on peut juger des inclinations & des usages de tous les Grecs, par les mœurs & par la façon de vivre des Lacédémoniens & des Athéniens. Dans le tableau que je vais en présenter, j'en userai de la même maniere que j'ai déja fait dans d'autres articles, c'est-à-dire, que j'en parlerai très-sommairement. De plus longs détails seroient inutiles, & ne feroient que multiplier les redites. Cette matiere a déja été suffisamment traitée dans quantité d'ouvrages qui sont entre les mains de tout le monde.

#### ARTICLE PREMIER.

### Des Lacédémoniens.

L E S T très - peu de nations chez tour de la lesquelles le législateur se soit appliqué à régler les mœurs & les pratiques ordinaires de la vie civile, par des loix positives. Les Lacédémoniens doivent être mis dans le petit nombre de Peuples qui ayent eu un code pour leurs mœurs & leurs usages. Les ordonnances de Lycurgue embrassoient également la police générale de Sparte. & les actions de la vie privée de ses habitans. On est assez instruit de l'austérité & de la rigidité de la discipline à laquelle les Spartiates étoient astreints, pour qu'il ne soit pas nécessaire, je crois, d'y insister. Il suffit de dire que les actions les plus indifférentes n'étoient pas libres à Sparte. Personne n'étoit le maître d'y vivre à sa fantaisie, tout, jusqu'aux moindres démarches, étoit assujetti à une régle commune & uniforme a

Ille. PART.

Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jufqu'a leur retour de la captivité.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Xenoph. de Repub. Laced. p. 39%; =Plut. in Lycurg. p. 54.

### 408 DES MŒURS & USAG. L.VI.

IIIc. PART. Depuis l'établissement té chèz les Hébreux, justour de la Captivité.

Il n'étoit pas permis, par exemple, à un Spartiate de se marier quand il le jugeoit à propos, d'aller voir sa femde la Royau- me quand il le vouloit, ni d'y rester autant qu'il l'auroit fouhaité . Il ne qu'à leur re-lui étoit pas libre non plus d'apprêter pour sa nourriture ce qu'il vouloit, ni de manger en son particulier. Chaque habitant étoit affujetti à prendre sa réfection dans les salles publiques, & à se contenter de ce qu'on y servoit. Les tables étoient chacune d'environ quinze personnes. On y mangeoit par portions séparées & assis très-durement b.

> Les Rois de Spartes étoient euxmêmes assujettis à ce genre de vie. Agis venant de remporter une grande victoire sur les Athéniens, crut pouvoir souper chez lui avec sa femme. Il envoya en conséquence demander sa portion. Les Polémarques la lui refuserent, & il fut obligé de venir manger à la table publique c.

La fenfualité ni même la gourmandise ne trouvoient pas de quoi s'y satisfaire. Les mets qu'on y servoit n'é-

Xenoph. p. 393. v. 176. Elian. Var. Hift. = Plut. in Lycurg.p.48.

\* Athen. 1. 4. p. 141.

Serv. ad Encid. 1. 7. Lycurg. p. 45. 46.

## DES MœURS & USAG. L.VI. 409

toient ni choisis, ni délicatement apprêtés. Ils consistoient dans du pain, IIIe. PART. du vin, du fromage, des figues sé- Lablissement Depuis l'éches, & dans quelques morceaux de de la Royauviande grossiérement accommodés a té chez les Hébreux, jus-On n'en présentoit même aux conviés qu'à leur reque la quantité seulement nécessaire cour de la captivité. pour le besoin & le soutien de la vie b. Il n'étoit pas permis de paroître à Lacédémone trop gras & trop bien nourri. Un Spartiate auquel on trouvoit trop d'embonpoint, en étoit puni & châtié févérement . A près qu'on avoit mangé & bû très-sobrement, on s'en retournoit chez foi fans lumiere, car il étoit expressément défendu de se faire éclairer d.

On retrouvoit dans les habits des Spartiates cette même gêne & cette même grossiéreté qui régnoit sur leurs tables. Ils portoient en hyver & en été la même sorte de vêtement, qui

Plut. Ibid. p. 46.
Le plus exquis de tous
ces mets étoir une espéce de brouer connu dans
l'antiquiré sous le nom
de Sauce noire. Nous ne
pouvons point décider
aujourd'hui quelle étoir
proprement cette espéce
de ragoût. Mais à en
juger par ce qu'en di-

fent les auteurs anciens, la fauce noire des Spartiates devoit être un mets des plus médiocres. Voyez Cicer. Tufculan. 1. 5. n. 34. Plut. in Lycurg. p. 146.

b Plut. p. 45. 46.
c Ælian. Var. Hist.
l. 14. c. 7.

d Plut. p. 46.

## 410 DES MŒURS & USAG. L.VI.

etoit court & fort simplement travail-III. PART. lé a. Ils ne se rasoient point & affec-Depuis l'é-toient au contraire d'avoir une barbe

tour de la captivité.

de la Royau-très-longue & très-fournie b. Leur té chez les plus grande parure consistoit dans la qu'à leur re-beauté de leurs cheveux. Les Spartiates les portoient fort longs, & en avoient très-grand soin. La maniere de les arranger étoit de les partager également des deux côtés de la tête d. Les Spartiates étoient d'ailleurs fort sales & fort mal-propres sur leurs personnes, ne pouvant se baigner & se parfumer qu'à certains jours marqués. Il no falloit cependant pas que leurs habits parussent déchirés & en mauvais état, car on ne manquoit pas de punir ceux qui sembloient n'en avoir pas assez de soin .

Les Spartiates n'étoient ni plus libres, ni plus recherchés dans leurs maisons & dans leurs meubles, que fur leurs tables & fur leurs habits. On

<sup>\*</sup> Thucyd. 1. J. P. 7. = Plut. t. 2. p. 237. = Xenoph. p. 394. & b Plut. t. 2. p. 232. E. Voyez Meurf. Mijcell. Lac. 1, I, c. 16. c Herod. 1. 7. n. 208. = Strabo . 1. 6. p. 426.

<sup>=</sup> Plut. in Lycurg. pag. 53. = Pauf. 1. 7. c. 14. d Plut. in Lycurg. p.

<sup>227. 239. =</sup> Xenoph. p. 398. = Ælian. Var. Hift. 1. 14. c. 7.

#### DES Mœurs & Usag.L. VI. 411

en peut juger par une ordonnance que Lycurgue avoit fait fur cet article. III. PART. Elle portoit que les planchers des mai- Depuis l'éfons seroient faits avec la coignée, & de la Royaules portes avec la scie, sans l'aide té chez les d'aucun autre outil a. De pareilles mai-qu'à leur re-fons ne devoient pas, selon l'inten-captivité. tion du Législateur, exposer les habitans de Sparte au luxe & à la dépense. En effet, selon que Plutarque l'observe judicieusement, il n'y a point d'homme affez fol pour porter dans des maisons aussi grossiérement construites que celles dont je parle, des lits superbes, des couvertures & des tapis de pourpre, des vases d'or & d'argent, ni en un mot, aucune espéce de magnificence b.

Les plaisirs & les amusemens des Spartiates répondoient à tout ce qu'on vient de lire précédemment. Leurs divertissemens étoient des plus sérieux & des moins variés. Les Spartiates ne connoissoient d'autres amusemens que la chasse & les dissérens exercices du corps, & sous ce nom, je comprends la danse qui n'étoit, à proprement parler, chez ce peuple, qu'une espéce

b Ibid.

Plut. in Lyeurge P. 47.

#### 412 DES MŒURS &USAG. L. VI.

d'exercice militaire a. Les Spartiates III. Part. avoient aussi une sorte de musique.

Depuis l'émais fort simple pour ne pas dire sort fort.

rabliffement mais fort timple pour ne pas dire fort de la Royau-grossière. D'ailleurs, tout ce qu'on sé chez les peut appeller proprement plaisirs & qu'a leur re-amusemens étoit banni de Sparte cour de la captivité. On n'y avoit pas même voulu souffrir les représentations théâtrales d. qui

les représentations théâtrales d, qui faisoient les délices de toutes les autres

villes de la Gréce.

Les occupations privées & particuliéres des Spartiates étoient, si l'on
peut dire, encore plus bornées & plus
restraintes que n'étoient leu s plaisirs
& leurs amusemens. Les Citoyens de
Sparte ne pouvoient connoître ni lœconomie domessique, ni les affaires,
ni les procès, puisque tous leurs biens
étoient en commun, & que d'ailleurs
ils ne se méloient point du Commerce,
toute espèce de trasic leur étant exactement interdite °. Il y a plus, ils ne
pouvoient exercer aucun art méchanique, pas même cultiver leurs terres.
Ce soin étoit entiérement remis aux

a Plut. p. 54. = Xenoph. p. 395. b Plut. p. 54. = Arift. de Rep. 1. 8. chap. 5. Quintil. Instit. lib. 1. chap. 10. = Ælian. 1.

Plato de Leg. 1. 1.
p. 775. F.
d Plut. Inftit. La., p.
239.
Voyer fuprd 1. IV.
chape 3. p. 307 & 308.

# Des Mours & Usag. L. VI. 413

Depuis l'é-

esclaves a. A l'égard des Belles-Lettres & des Sciences, on sçait qu'elles IIIe. PART. ne furent jamais en honneur chez les tablissement Spartiates. Ces peuples n'en appre-de la Royauté chez les. noient que ce qu'il étoit absolument Hébreux, jusnécessaire d'en sçavoir pour les besoins qu'à leur rede la vie civile b. On peut donc assu- captivité. rer que les Spartiates étoient, selon l'intention de Lycurgue, extrêmement désœuvrés la plus grande partie de leur vie. Aussi voyons-nous qu'ils passoient leur tems à discourir & à converser dans des salles communes. où ils s'assembloient tous les jours pour ce sujet c, & encore l'objet de leurs conversations étoit-il borné & réglé par les loix. On n'y pouvoit traiter que certaines matieres d. Tel étoit le genre de vie des Lacédémoniens qui a donné lieu à ce bon mot si célebre dans l'antiquité. On vantoit à Alcibiade le mépris que les Lacédémoniens témoignoient pour la mort: Je n'en suis point surpris, dit-il, » c'est le seul moyen qu'ils ayent pour »s'affranchir de la gêne & de l'ennui » que leur cause la vie qu'ils sont obli-

a Plut. in Lycurg. pag. 54. = Ælian. Var. Hist. 1. 13. chap. 19. b lbid. p. 50.

c Ibid. p. 54 & 55. d Voyez Pluz. 6. Ibid. P. 45. 51.55.

### 414 Des Mours & Usag. L.VI.

= ngés de mener continuellement " n.

Me. PART. Les Spartiates étoient condamnés Depuis l'é- à cette vie trîste & austère des l'instant tabliffement de la Royau- de leur naissance; car on ne confioit Hebreux jus point aux pères & aux mères l'éducaqu'à leur re- tion de leurs enfans. Au moment qu'ils tour de la naissoient, on étoit obligé de les recaptivité. mettre entre les mains d'un certain nombre de personnes préposées pour avoir soin de les élever. Tous les enfans de Sparte étoient en conséquence nourris, vêtus, couchés, &, en un mot, élevés d'une maniere uniforme. Rien; au furplus, n'étoit plus dur ni plus rigide que l'éducation qu'ils recevoient. On ne leur laissoit jamais faire qu'un repas très-mince & trèsléger, suffisant à peine pour les sourenir. On les forçoit de marcher continuellement sans bas & sans souliers, couverts en tout tems d'un simple manteau. Plus fouvent même on les obligeoit de faire leurs exercices entiérement nuds; ils étoient d'ailleurs très-mal couchés, & privés enfin de toutes les espéces de récréations &

d'amusemens qu'on a coutume de permettre à la jeunesse. En place on leur

<sup>\*</sup> Ælian. Var. Hist. I. 13. chap. 38. = Voyez ausi Athen. I. 4. chap. 6. p. 138.

## DES MœURS & USAG. L.VI. 415

proposoit sans cesse des questions graves ausquelles il leur falloit fatistaire III. PARTA juste & promptement, en rendant mêtablissement me raison de leur sentiment, smon ils de la Royau-pouvoient s'attendre à être griévement té chez les Hébreux, juste impitoyablement punis. C'est ainsi qu'à leur reque les enfans à Sparte étoient tenus tour de la captivité. dans une gêne & dans une contrainte perpétuelles, ne pouvant se trouver dans aucun lieu, un seul moment, sans avoir quelqu'un auprès d'eux pour les reprendre & les châtier sévérement, même des sautes les plus légeres.

La rigidité pédantesque de la discipline de Sparte n'avoit que trop d'influence sur les mœurs de ses habitans. Elle leur avoit fait contracter un caractère dur & austere, disons même, farouche & cruel. Je n'en apporterai point d'autre preuve que la manière dont les Spartiates se conduisoient envers leurs esclaves, si connus dans l'antiquité sous lenom d'Hilotes (1).

Hélos étoit une ancienne ville de la Laconie, que les Spartiates attaquerent fous quelque prétexte. S'en étant rendus maîtres, ils réduifirent tous les habitans en esclavage. Dans la

<sup>\*</sup> Xenoph. de Rep. Laced. p. 393. 394. 395. = Plut. in Lyeurg. p. 46. 50. 51. = Cicero , Tufent. 1. 2. p. 14.

Tuscul. 1. 2. n. 14.
(1) Voici en peu de mots quelle avoit été l'origine du nom d'Hilotes,

### 416 DES Mœurs & Usag. L.VII

Ils les traitoient avec plus de dureté III. PART. & de barbarie que des peuples policés. Depuis l'é-ne traiteroient des bêtes brutes

rablissement de la Rovautour de la captivité.

Il étoit expressément désendu à leurs te chez les Hébreux, just maîtres de leur jamais rendre la liberqu'à leur re-té, ni de les vendre hors du territoire de la Laconie. b. Les Spartiates portoient la cruauté jusqu'à contraindre les Hilotes à recevoir, chaque année, un certain nombre de coups de fouet, fans les avoir mérités, dans la vûe feulement qu'ils ne défapprissent pas à obéir. Si quelqu'un de ces malheureux esclaves sembloit par sa mine avantageuse, ou par la beauté de sa taille, s'élever au - dessus de la condition dans laquelle il étoit né, on le faisoit mourir, & son maître étoit mis à l'amende, afin que par ses mauvais traitemens, il fit ensorte que ceux qui lui restoient ne pussent un jour, par leurs qualités extérieures, blesser les yeux

> suite; quand, par de nouvelles conquêres, les Spartiates vinrent à faire de nouveaux esclaves, ils les appellerent tous Hilotes. C'est ainsi que ce nom particulier devint une dénomination générale pour tous ceux qui, par la suite, surent réduits à la servi-

tude chez les Spartiates: Voyez Acad. des Infcript. t. 23. M. p. 281.

<sup>a</sup> Voyez Plut. in Lycurg. pag. 57. = Athens liv. 6. pag. 272. A. liva 14. pag. 657.

b Académie des Infcriptions, t. 23. M. page

275.

## DES MOURS & USAG. L.VI. 417

des Spartiates. Un bonnet & un habit === de peau de chien étoit tout le vête-Ille. PART. ment des Hilotes. On pouvoit les pu- tablissement nir pour la moindre faute, fans qu'ils de la Royaupussent reclamer l'autorité des loix, té chez les pussent reclamer l'autorité des loix, Hébreux, jusquelqu'inhumaine que pût être la fa-qu'à leurreçon dont on les traitoit. L'excès de captivité. leur malheur étoit tel qu'ils étoient en même tems esclaves des particuliers & du public. On se les prêtoit communément les uns aux autres. Pour comble d'outrages enfin & d'avilissement, on forçoit souvent les. Hilotes de boire jusqu'à s'enyvrer, & dans cet état, on les offroit aux yeux des jeunes gens pour leur inspirer l'horreur d'un vice qui dégrade si fort l'humanité.

Souvent même les Spartiates joignoient la perfidie à la cruauté pour
faire périr ces malheureuses victimes,
lorsque leur nombre trop multiplié
pouvoit faire craindre quelque entreprise de leur part. L'histoire nous apprend, par exemple, que, dans une
certene occasion, les Lacédémoniens
inquiets de la quantité d'Hilotes qui
se trouvoient répandus dans l'Etat, &
cherchant à s'en défaire sans risque,
firent semblant de vouloir en affran-

# 418 DES Mœurs & USAG. L.VI.

chir plusieurs, afin, disoient-ils, de les nis. PART. incorporer ensuite dans leurs troupes.

tabliffement tour de la captivité.

Depuis l'é-Sous ce prétexte, on publia que les de la Royau-plus robustes & les plus vaillans des te chez les Hilotes n'avoient qu'à venir se présenqu'à leur re-ter pour être enrôles. A cette nouvelle, il s'en raffembla plufieurs pleins de courage & de bonne volonté. Sur la quantité qui vint s'offrir, on en choisit deux mille qu'on regardoit comme les plus capables de quelque grande entreprise. On les couronna fur le champ de fleurs, & on les promena en grande pompe dans les temples de Sparte; mais peu de tems après, ces deux mille Hilotes disparurent sans qu'on ait jamais sçu ce qu'ils étoient devenus .

Dans une autre occasion, des Hilores condamnés à la mort, sans qu'on sçache pour quel crime, se résugierent à Ténare, promontoire de la Laconie, où Neptune avoit un temple fort révéré. Les Ephores ne craignirent pas de les en arracher pour les faire conduire au supplice. Cette action a paru révoltante, même aux Auteurs profanes. Ils ont tous regardé le tremblement de terre qui arriva alors, le

Thucyd. 1. 4. n. 80. p. 285. = Diod. 1. 12. p. 525. = Plut, in Lycurg. p. 56.

### DES MOURS & USAG. L.VI. 419

plus horrible dont on eût encore entendu parler, comme l'effet du ressentiment de Neptune contre les Spartiates qui n'avoient pas craint de violer de la Reyauté chez les
l'asyle de Ténare a. Hébreux, jus-

Que dire enfin de cet établissement qu'à leur reabominable désigné dans les anciens captivité. Auteurs sous le nom d'Embuscade? Voici ce qu'ils nous en apprennent. De tems en tems, ceux qui étoient préposés pour gouverner la jeunesse de Sparte, choisissoient, parmi leurs éleves, quelques-uns de ceux qui leur paroissoient les plus prudens & les plus hardis. Ils les armoient de poignards, & leur donnoient ce qu'il falloit de vivres pour un certain nombre de jours. En cet état, ils envoyoient ces jeunes gens battre la campagne chacun de leur côté. Ces coureurs, ainfi difpersés, avoient ordre de se cacher de jour dans les lieux couverts ou dans quelques cavernes. Dès que la nuit étoit venue, ils sortoient de leur embuscade, & se jettoient dans les grands chemins où ils égorgeoient tous les Hilotes qu'ils rencontroient, cruauté d'autant plus aisée à commettre, que les malheureux qu'ils attaquoient ne

Académie des Inscriptions, loco cit. p. 275.

pouvoient point porter d'armes. Quel-Me. PART. quefois même ces fortes d'affassins mar-

Depuis l'échoient en plein jour & tuoient ceux de la Royau-des Hilotes qui leur sembloient les plus réchez les forts & les plus robustes a

re chez les Hébreux, juf-forts & les plus robustes a. qu'à leur re- La cruauté & la perfic

tour de la

captivité.

La cruauté & la perfidie dont les Lacédémoniens usoient envers leurs esclaves, leur étoit aussi près-familiere envers tous ceux qu'ils croyoient avoir intérêt d'opprimer. J'en ai cité un exemple bien sensible dans le livre précédent b. Mais il ne sera pas hors de propos d'en produire encore quelques autres.

Alcibiade, dont la bravoure & la capacité étoient connues des Lacédémoniens, avoit été obligé d'aller chercher un afyle auprès du jeune Cyrus, frere d'Artaxercès, roi de Perfe, Il n'y fut pas long-tems fans pénétrer les desseins fecrets de ce Prince, & fans démêler l'objet des préparatifs qu'il lui voyoit faire. Occupé des moyens de relever fa patrie opprimée, Alcibiade crut qu'il y réussiroit infailliblement, s'il pouvoit instruire Artaxercès des projets que Cyrus tramoit contre fa

a Plut. in Lycurg. p. b Chap.2.p.343,3444 36. Voyezausti Athen. Voyez austi Æliar. Var. Hist. 1, 6, chap.7.

### Des Mours & Usag. L.VI. 421

personne. En effet, une découverte de cette importance n'auroit pas man-IIIe. PART. qué de lui concilier la faveur du Mo- Depuis l'énarque, & sans doute qu'il en auroit de la Royauobtenu le secours dont il avoit besoin té chez les pour le rétablissement des affaires d'A-qu'à leur rethènes. Plein de ces ideés, Alcibia-tour de la de s'achemina vers la Perfe. Mais les Lacédémoniens avertis des motifs de fon voyage, & convaincus que leurs affaires étoient perdues sans ressource, s'ils ne trouvoient pas le moyen de se défaire d'Alcibiade, mirent en œuvre, pour y parvenir, la plus noire des lâchetés. Če grand homme se trouvoit alors dans le gouvernement de Pharnabaze. Les Lacédémoniens écrivirent à ce Satrape pour l'engager à les délivrer, à quelque prix que ce fût, d'un ennemi si redoutable. Pharnabaze gagné par leurs offres & par leurs promesses, les servit à leur gré, & sit assassiner Alcibiade a.

La maniere dont les Lacédémoniens userent des avantages qu'ils avoient remportés sur Athènes dans la guerre du Péloponése, suffiroit seule

<sup>\*</sup> Cornel. Nepos in Alcibiad. n. 9, &c. = Diod. 1.14. p. 647. = Plut. in Alcibiad. p.213. = Justin. 1.5. chap. 8.

III. PART. tabliffement té chez les tour de la captivité.

pour les couvrir à jamais d'opprobre & d'infamie. Ils exercerent dans cette Depuis l'é-ville si chère à toute la Gréce, les plus de la Royau-horribles cruautés. Ils firent mourir, Hébreux, just dit Xénophon, plus de personnes en qu'à leur re- huit mois de paix, que les ennemis n'en avoient tué en trente ans de guerre a. Tout ce qui restoit alors à Athèmes de personnes un peu considérables, en sortit pour aller chercher quelque part un asyle où l'on pût vivre en fûreté. Les Lacédémoniens eurent l'inhumanité de vouloir ôter à ces malheureux fugitifs, cette derniere ressource. Ils défendirent aux villes de la Gréce, par un édit public, de leur donner retraite, ordonnerent qu'on les livrât aux trente Tyrans qui ravageoient pour lors Athenes, & condamnerent à une amende quiconque s'opposeroit à l'exécution de ce cruel édit b.

La conduite que tinrent les Lacédémoniens, à peu près vers le même tems, à l'égard de Syracuse, prouve encore mieux de quel esprit ce peuple étoit animé, & quel étoit le fonds de

<sup>\*</sup> Xenoph. de Reb. gest. Grac. liv. 2. pag. 2784 b Diod. liv. 14. p. 641, &c. = Justin. 1, 50 chap. 9. = Plut. in Lysandr. p. 448.

## DES MŒURS & USAG. L.VI. 423

fa politique. Les Syracusains disputoient alors leur liberté contre Denys IIIe. PART. le tyran, & venoient d'essuyer un Depuis l'ééchec considérable. Dans ces circons-de la Royau. tances, les Lacédémoniens députe-té chez les rent un de leurs citoyens à Syracuse, qu'à leur reen apparence, pour témoigner la part captivités qu'ils prenoient au malheur de cette ville, & pour lui offrir du secours, mais, en effet, pour fortifier Denys dans la résolution de se maintenir, & de pousser à bout son entreprise, esperant que ce Prince devenu fort puissant, pourroit leur être à l'avenir d'une grande utilité a. Enfin, Hérodote dit nettement, en parlant des Lacédémoniens, que ceux qui connoissoient le génie de ce peuple, sçavoient bien que ses actions étoient ordinairement contraires à ses paroles, & qu'on ne pouvoit s'y fier en aucune maniere b. Quelles idées de pareils traits ne doivent-ils pas nous donner du caractère des Lacédémoniens?

Je passe sous silence un reproche encore mieux sondé qu'on pourroit leur faire sur la barbarie avec saquelle, dans une sête qui se célébroit tous les

<sup>. 2</sup> Diod. 1. 14. p. 646.

b L. 9. n. 53.

ans en l'honneur de Diane, on fouet-

Depuis l'é-Déesse inhumaine, sous les ensans de de la Royau-Sparte. Quelle brutalité que celle de té chez les Hébreux, juic déchirer à coup de verges le corps de qu'à leur re-ces innocentes victimes, sous prétexte tour de la captivité.

ces innocentes victimes, sous prétexte de les accoutumer à supporter la douleur sans impatience! L'excès étoit porté au point qu'on en a vû souvent expirer dans cette cruelle cérémonie. Elle se faisoit en présence de toute la ville, sous les yeux des peres & des meres, qui voyant leurs enfans tout couverts de sang & de plaies, & prêts à rendre l'ame, les exhortoient à sousfrir sans pousser aucun cri, & sans donner le moindre signe de douleur, le nombre de coups de verges qu'ils devoient essuyer. De quel nom caractériser cette prétendue sermeté?

Que penser aussi de l'acharnement avec lequel les jeunes gens de Sparte se battoient à certains jours de l'année? Ils se partageoient en deux bandes qui se rendoient par différens chemins, à un certain endroit dont on étoit auparavant convenu. Le signal

Cicero, Tufcul. 1. 2. n. 14. = Nicol. Da-mafcen. in Excerpt. Vales, p. 522. = Plut. in Ly-turg. p. 51. = Pauf. 1. 3. chap. 16. n.

## DES Mours & Usag. L.VI. 425

donné, tous ces jeunes gens se jettoient les uns sur les autres, s'atta-IIIe. Part,
quant à coups de poings, à coups de Depuis l'établissement
pied, se mordant de toutes leurs for-de la Royauces, & s'entre-arrachant même les Hébreux, jusyeux. » Vous les voyez, dit Pausa-qu'à leur remias, se battre à outrance, tantôt un captivité.

» contre un, tantôt par pelotons, tan» tôt enfin tous ensemble, chaque trou» pe faisant tous ses efforts pour faire
» reculer l'autre, & la renverser dans
» l'eau dont le champ de bataille est
» en vironné a. »

Que dire encore de ce courage plus qu'inhumain avec lequel une mere à Sparte, recevoit la nouvelle de la mort de ses enfans tués dans une bataille? Cette perte non - seulement ne lui arrachoit aucune larme, mais lui causoit même une sorte de joie & de contentement qu'elle s'empressoit de saire éclater publiquement b. Ces mêmes semmes cependant témoignerent le plus grand découragement & la plus grande pusillanimité, lorsqu'après le gain de la bataille de Leuctres, elles virent Epaminendas marcher droit à

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 3. chap. 14. b Plut. in Agesil. p. 612. = Ælian. Var. Hist. 1. 12. c. 19.

## 426 DES Mœurs & Usag. L.VI.

Sparte. Elles couroient çà & là ;

Ille. Part. toutes éperdues, remplissant l'air de
Depuis l'ézablissement
de la Royau-désordre & de consusion que les enté chez les
Hébreux, just nemis même a. Qu'étoit devenu alors
qu'à leur retour de la
saptivité. barbare avec laquelle les semmes de
Sparte se plaisoient à insulter la nature
dans des occasions aussi déplacées que
celles où on leur apprenoit la perte de
leurs ensans?

Je ne puis encore passer sous silence cet examen qu'on faisoit à Sparte de la conformation des enfans, au moment de leur naissance. Dès qu'il y étoit né un garçon, on le portoit dans un certain endroit où les anciens de chaque Tribu le visitoient. S'il leur paroissoit délicat, soible, d'une constitution, en un mot, à ne point promettre en apparence une santé serme & vigoureuse, on le condamnoit impitoyablement à périr, & il étoit jetté sur le champ dans une sondriere située au bas du mont Taygette b.

Ce qu'on vient de lire suffit, je crois, pour prouver que dans toutes

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Xenoph. de Reb. gest. Gr. 1. 6. p. 370. = Pluci in. Agesil. p. 613. C. <sup>b</sup> Plut. loco cit. p. 49.

#### DES MOURS & USAG. L.VI. 427

les occasions les Spartiates sembloient = prendre à tâche d'étouffer la voix de IHe. PART. la nature & le cri de l'humanité, fou-tablissement vent même contre toute espéce de rai- de la Royauson & de prudence. L'expérience en Hébreux, juseffet, nous apprend que quantité d'en-qu'à leur refans qu'on a désespéré de pouvoir éle-caprivité. ver dans les premiers jours de leur naissance, ont joui, en grandissant, de la fanté la plus ferme & la plus robuste. Sans sortir de Sparte, Agésilas nous en fournit une preuve bien convaincante. Ce prince qui étoit né boireux, parut d'une complexion si foible & si délicate en venant au monde, qu'on n'espéra jamais de pouvoir l'élever. Agéfilas, cependant, a vécu quatre-vingt-quatre ans; & pendant le cours de cette carriere, quels services n'a-t-il pas rendus à sa patrie a!

L'austérité, & si j'ose le dire, la pédanterie des loix de Lycurgue pour roit, peut-être, faire croiré que la chasteté étoit une des principales vertus qu'il avoit pris soin d'inspirer à ses peuples. Mais on seroit, à cet égard, dans une grande erreur. Avec quel étonnement voit-on que ce fameux Législateur n'avoit pas même pensé à

<sup>2</sup> Voyez Plut. in Agefil.

# 428 DES Mœurs & Usag. L. Vt.

= faire respecter la bienséance & l'honnêteté publiques. A quel point, en-Depuis l'éeffet, la modestie, la pudeur & la détablissement de la Royau-cence n'étoient-elles pas blessées té chez les Hebreux, just dans l'usage des bains publics, comqu'à leurre- muns aux hommes & aux femmes a? tour de la Dans ces jeux où les jeunes personnes captivité. de l'un & de l'autre sexe combattoient nues, les unes contre les autres, & dansoient aussi ensemble dans cet étatb? Quelles conséquences n'en a-t-il pas résulté contre les mœurs des semmes de Sparte? Elles étoient si corrompues & si débordées, que les anciens en ont fait un reproche aux Spartiates, comme d'un excès qui les distinguoit, honteusement de tous les autres peuples de la Gréce , excès, au furplus, autorisé par les loix mêmes de Lycurgue. Ce Législateur paroît s'être étudié à trouver les moyens d'a-

bolir toutes les idées qu'on doit avoir

Acad. des Inscript.

1. 1. H. p. 102.

b Plut. p. 47 & 48.

Arist. de Rep. 1. 2.

de la fidélité conjugale.

Euripide donne aux femmes de Sparte l'épithéte d'A' A poucaris, viros cupidiffine appetentes Androm. v. 595.
Théodoret leur reproche d'avoir été sujettes
à sajissaire leur tempéramment avec qui bon
leur sembloit. De curand. Græc. Affection.
fett. 10. p. 630.

### DES MOURS & USAG.L. VI. 429

Depuis l'é-

Un vieillard, par exemple, qui avoit une femme jeune & jolie, pou- IIIe. PART. voit, sans blesser la bienséance ni les tablissement loix, l'offrir à un jeune homme bien de la Royaufait & robuste; & il étoit permis à ce Hébreux, jusvieillard d'avouer & d'élever, com-qu'à leur res'il eût été de lui, l'enfant qui naissoit captivité. de cet adultère. Il y avoit plus, un homme bien né & de taille avantageuse, qui voyoit à un autre une semme belle & agréable, pouvoit demander au mari la permission d'avoir commerce avec elle, sous prétexte de donner à l'Etat des enfans bien faits & bien formés; & il n'étoit pas libre à un mari de rejetter une pareille demande ".Les Lacédémoniens, en un mot, se prêtoient mutuellement leurs femmes avec la derniere facilité, & fans la moindre délicatesse b. Leur histoire fournit à ce sujet, un événement que je crois unique dans ce genre.

Dans la guerre que les Lacédémoniens déclarerent aux Messéniens, ils s'étoient obligés par les sermens les plus terribles, de ne point entrer dans Sparte qu'ils ne se fussent vengés de

a Xenoph. de Republ. | Numa. pag. 76.
Lac. p. 393. = Plut. in | b Nicol. Darrafcen. Lycurg, pag. 49. = In | in Excerpt. Valef. p. 5221

## 430 Des Mours & Usag. L. VI.

l'outrage qu'ils avoient reçu. Cette HIE. PART. guerre traîna en longueur, & il y avoit Depuis l'e-déja dix ans que les Spartiates étoient de la Royau- devant Messéne, sans en être plus zé chez les qu'à leur re-préhender qu'une plus longue absence zour de la captivité.

Hébreux, juf- avancés. Ils commencerent alors à apne dépeuplât insensiblement leur ville. Pour obvier à cet inconvénient, ils prirent l'étrange résolution de renvoyer à Sparte tous ceux qui étoient venus joindre l'armée depuis qu'elle avoit prêté le serment dont j'ai parlé ci-dessus, & de leur abandonner les femmes des autres Spartiates qui se trouvoient obligés de rester devant Messéne (1). Ceux qui naquirent de ces commerces illégitimes furent appellés Parthéniens, nom qui désignoit l'ori+ gine & la cause de leur naissance a.

La maniere indécente dont on sçait que les femmes de Sparte s'habilloient, étoit une suite naturelle de la mauvaise éducation qu'elles recevoient, & du peu de foin qu'on prenoit de leur inf-

<sup>(1)</sup> Justin , 1. 3. c. 4. dit très-clairement que ce fut par les plaintes de leurs femmes, qui ne s'accommodoient nullement d'une fi longue viduité, que les Spartiases prirent la réfolution !

dont je parle. Voyez auf fi Strabo. 1. 6. p. 427 & 428. a Justin, 1. 3. c. 4. = Diod. 1. 15. p. 54.

<sup>=</sup> Strabo, 1. 6. p. 427 & 428. = Servius ad Eneid. 1. 3. v. 551.

pirer ces sentimens de pudeur & de retenue si convenable au sexe. Leurs ro-IIIc. Part. bes étoient faites de façon qu'elles ne Depuis l'établissement pouvoient faire un pas sans découvrir de la Royauleurs jambes & même leurs cuisses a té chez les immodestie contre laquelle se sont éle-qu'à leur roy vés tous les écrivains de l'antiquité b tour de la captivité. Aristote observe sagement que ce peu d'égard qu'on avoit à Sparte pour la pudeur & la bienséance sut la source de tous les désordres qui régnerent dans cette ville c. Dans l'Andromaque d'Euripide, Pélée reproche à Ménélas que la conduite déréglée d'Héléne ne venoit que de l'éducation que cette Princesse avoit reçue d.

De pareilles femmes avoient néanmoins l'empire le plus absolu sur l'es-

<sup>a</sup> Virgil. Æneid. 1. 1. v. 315. 320. Plut. p. 76 & 77.

b Voyez Plut, in Numa, p. 76 & 77. = Clem. Alex. Pædag. 1, 2. p. 238. = Pollux, 1, 7, c. 13. fegm. 55.

De Rep. l. 2. c. 9.0 p. 328.

d Act. 3. scen. 2. vers.

On pourroit conclure de ce fait que le déréglement des femmes à Sparze remontoit aux siécles les plus anciens de la

Gréce, & je suis forc porté à le croire, Peutêtre aussi qu'Euripide n'a fait parler dans cette occasion Pélée, que relativement à l'indécence qui régnoit dans les mœurs des Spartiates, lorsque cette tragédie fue composée. Quoi qu'il en foit, au furplus, Lycurgue est toujours extrêmement blâmable de n'avoir pas remédié. à ce déréglement, & de l'avoir, au contraire, autorifé par fes loix.

## 432 DES MŒURS & USAG. L.VI.

= prit de leurs maris. Elles gouvernoient III. PART. non-seulement l'intérieur de leurs mai-

Depuis l'é- sons, mais aussi l'Etat entier. Les Spar-

cabliffement tour de la captivité.

de la Royau-tiates communiquoient à leurs femmes té chez les Hébreux, juf- les fecrets les plus intimes & les plus qu'à leur re-importans de la République. Ils le faisoient même plus volontiers, que celles-ci ne parloient à leurs maris de leurs affaires particulieres & domestiques . Aussi Aristote assure-t-il, qu'il n'y eut jamais moyen de réformer & de régler les mœurs des femmes à Sparte, à cause du trop grand ascendant quelles avoient pris sur leurs maris b; ascendant, au reste, d'autant plus étonnant que les Spartiates, ainsi que tous les Grecs, paroissent avoir été singuliérement adonnés à cette abominable passion, aussi contraire à la nature qu'opposée aux simples lumieres de la raison c. Le sexe cependant à Sparte étoit en général très-beau d.

Résumons d'après tout ce que nous venons de dire, le caractère général & dominant des Lacédémoniens. C'é-

curg. p. 50 &51. =-Xe-\* Arist. de Rep. 1. 2. c. 9. = Plut. in Lycurg. noph. de Rep. Laced. p. p. 47. 48. = In Numa. 395. p. 77. = In Agid. & · Id. Ibid. d Athen. 1. 13. Pi Cleom. p. 798. P Voyez Plut. in Ly-566.

### DES Mœurs & Usag. L. VI. 433

voit, sans contredit, le peuple de la = Gréce le plus brave, le plus belliqueux, III. PART. le plus instruit de l'Art militaire, le rablissement plus politique, le plus ferme dans ses de la Royaumaximes & le plus constant dans ses té chez les desseins : mais c'étoit en même temps qu'à leur reun peuple impérieux, austère, fourbe, captivitée intraitable, fier, cruel & perfide: capable, en un mot, de tout facrifier à son ambition & à ses intérêts, ne faifant d'ailleurs aucune estime des beaux arts ni des sciences. Aussi Lycurgue ne paroît-t-il avoir été uniquement occupé que du soin de fortifier les corps. & nullement de celui de former les cœurs, & de cultiver les esprits. Ne soyons donc point étonnés si le caractere des Lacédémoniens, naturellement dur & austère, dégénéroit souvent en férocité, vice qui partoit de leur éducation, & qui aliéna d'eux l'esprit de tous leurs alliés. Des peuples qui passoient toute leur vie à être corrigés ou à corriger les autres a, à donner gravement des préceptes ou à en recevoir de censeurs, dont la rigidité & l'austérité accompagnoient

<sup>\*</sup> Voyez Xenoph. de Rep. Laced. p. 394, 395 & 396. = Plue. in Lycurg. p. 46. 50. 51. 55. = Meurs. Miscellan, Lac. l. 2. chap. 3. Tome V.

IIIe: PART. Depuis l'ézablissement té chez les Hébreux, juscaptivité.

toujours les leçons, ne pouvoient point contracter des manieres douces & humaines, ni rendre leur commerce de la Royau- particulier agréable. Les Spartiates, en un mot, semblent avoir voulu méqu'à leur re-connoître les avantages les plus pré-tour de la capriviré, cieux de l'humanité a. Telles étoient les mœurs & le génie d'un peuple ad-miré & proposé par toute l'antiquité profane comme un modèle de sagesse & de vertu.

> Sparte, au furplus, offre un exemple bien marqué de la facilité avec laquelle les hommes donnent toujours dans les extrêmes. Lorsque, par les victoires de Lysandre, l'usage de l'or & de l'argent se sui introduit dans cette République, & eut sait abandonner l'ancienne austérité des Mœurs, ces fameux Spartiates s'abandonnerent auffi-tôt à tous les excès du luxe & de la débauche. Les lits les plus molets & les plus magnifiques, les coufsins les plus tendres & les plus délicats, les parfums & les vins les plus exquis, les mets les plus recherchés, les vases les mieux travaillés & les plus précieux, les tapis les plus superbes & les plus rares, n'étoient pas encore

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Voyez Arist. de Rep. 1. 8. c. 4.

### DES MŒURS & USAG. L.VI. 435

d'ailleurs n'étoit suffisant pour assou- les Depuis l'évir leur insatiable cupidité. On disoit tablissement alors en proverbe dans la Gréce, qu'on de la Royau-voyoit bien entrer l'or & l'argent dans té chez les Hébreux, juf-Sparte, mais qu'on n'en voyoit jamais qu'à leur retour de la sortir ces métaux.

#### ARTICLE II.

### Des Athéniens.

I Es Mœurs des Athéniens offrent le contraste le plus frappant & le plus marqué avec celles des Lacédémoniens. Il seroit même malaisé de trouver entre deux villes, quelque éloignées l'une de l'autre qu'on voulût les choisir, une opposition plus grande que celle qu'il y avoit dans le caractere & les usages ordinaires de la vie civile entre Athènes & Lacédémone. Ces deux villes, néanmoins, étoient assez voisines, & saisoient également portion d'une seule & même nation. Mais autant la saçon d'agir, & si l'on peut même le dire, de penser,

21

in Agid. & Cleom. p. 796.

té chez les tour de la paptivité.

= étoit gênée à Sparte, autant étoit-elle III. PART. libre & indépendante à Athènes. Ces Depuis l'é-tablissement deux Républiques, en un mot, se condela Royau- duisoient par des vues tout-à-fait opte cnez les Hébreux, just posées, & par des principes entiérequ'à leur re-ment différens. On en va voir la preuve bien sensiblement dans le peu de détails que je vais donner sur les Mœurs & les Usages des Athéniens.

Il étoit libre à un Athénien, de se nourrir, de se vêtir & de se loger ainsi qu'il le vouloit. Il lui étoit permis, d'ailleurs, de s'adonner à tel art ou à telle science qu'il le jugeoit à propos. Le choix enfin de ses occupations n'étoit point réglé ni restraint par aucune loi. Il pouvoit passer son temps de la maniere qui lui paroissoit la plus convenable; pourvû que ce ne fût pas dans un oisiveté absolue. A cet égard Athènes & Lacédémone pensoient bien différemment sur la vie privée & journaliere de leurs citoyens. On a vu que Lycurgue avoit défendu aux Spartiates de s'appliquer à aucun art méchanique, de se mêler d'aucune œconomie domestique, & même de cultiver les sciences. Il leur avoit imposé par ce moyen la dure nécessité de pass fer la plus grande partie de leur vie

# Des Mœurs & Usag. L.VI. 437

dans l'oisiveté & le désœuvrement. Solon, plus éclairé que Lycurgue, avoit senti au contraire que la fainéan- tablissement tise & le trop grand loisir sont de tous de la Royanles vices qui puissent régner dans un te cnez les Etat, ceux qu'on doit le plus redou- qu'à leur reter. Ce fut pour en prévenir l'intro-tour de la duction qu'il chargea l'Aréopage de veiller à la conduite particulière des habitans d'Athènes, & de s'informer des movens dont chacun se servoit pour subsister. Ce législateur avoit même établi des châtimens contre ceux qui passoient leur vie dans une entiére oifiveté \*

III'. PART. Depuis l'été chez les

L'effet d'une police si sage & si attentive, fut de faire fleurir à Athènes les beaux Arts, les Manufactures, le Commerce, la Navigation, les Sciences, l'Eloquence, & enfin, toutes les connoissances qui peuvent distinguer avantageusement une nation. Mais il faut convenir en même tems les grandes richesses introduites dans Athènes par les Arts & le Commerce, y produifirent les mêmes effets qu'elles ont toujours produit chez tous les peuples, je veux dire un penchant ex-

Ŷ

0

Plut. in Lycurg. p. 54. = In Solon. page 20. E. = In Apophtegm. Lac. p. 221. C.

tour de la captivité.

= cessif, pour le faste, le luxe & la ma-IIIe. PART. gnificence, joint à un goût extrême Depuis l'é- pour les délices & la sensualité. Athède la Royan-nes, depuis Solon, devint bien-tôt té chez les une ville de plaisirs, & ses habitans ne qu'à leur re-fe livrerent que trop aux attraits de la

volupté.

Les tables des personnes riches & opulentes etoient servies avec beaucoup de recherche & de sensualité. L'étendue du Commerce que faisoient les Athéniens, les mettoit, felon la remarque de Xénophon, à portée de vivre voluptueusement & de le procurer toutes les délicatesses que pouvoient alors fournir les pays étrangers a. Il faut cependant rendre justice à ce peuple. Il paroît qu'en général les Athéniens étoient plutôt friands & délicats qu'adonnés à la gourmandise & à la crapule. Je ne vois pas que dans l'antiquité on les ait taxé de commettre des excès dans le boire & dans le manger. On peut même assurer que le commun de la nation étoit sobre & frugal b. Disons encore que, chez les Athéniens, le plus grand plaisir de la

<sup>2</sup> De Rep. Athen. p. 405. b Voyez Potter. Archeolog. 1. 4. c. 18. p. 7431 = Casaub. in not. ad Athen. 1. 2. c. 8.

## DES Mœurs & Usag. L.VI. 439

table confissoit dans des conversations enjouées, polies, sçavantes, aussi IIIe. Part. agréables, en un mot, qu'utiles & in- Depuis l'étéressantes. Le banquet de Platon & de la Royaucelui de Xénophon nous présentent un té chez les modèle des propos de table ordinaires qu'à leur rechez les Athéniens, & c'est ainsi qu'ils captivités. tempéroient la licence, & prévenoient l'ennui qui ne régnent que trop souvent dans la plûpart des grands repas.

Aux charmes de la conversation, les Athéniens joignoient dans leurs repas celui d'écouter le récit de quelque piéce de vers, ou d'entendre quelque habile Musicien chanter, en s'accompagnant de la lyre; fouvent même on introduisoit des danseurs & des danseuses dans la salle du festin. La musique & la danse faisoit chez ces peuples un des principaux & des plus ordinaires agrémens des repas. On sçait, au reste, que les femmes ne mangeoient point avec les hommes a, & que le souper étoit le repas favori des Athéniens b. Ajoutons qu'avant de se mettre à table, ils se couronnoient de fleurs, & qu'ils mangeoient couchés fur des lits c

<sup>.</sup> a . Voyez Lucian. Plut. &c.

b Plat. Xenoph. Plut. &c.

Potter. Archeolog. 1.4. c. 20.

### 449 DES Mœurs & Usag. LVI.

Depuis l'été chez les

tour de la

captivité.

Les Athéniens étoient fort magnifiques & fort recherchés dans leurs hatablissement billemens. Ils portoient de longues de la Royau- robes d'un lin extrêmement fin, tein-Hébreux, just tes en pourpre ou en d'autres couleurs précieuses à. Ils avoient dessous ces qu'à leur rerobes des tuniques de différentes formes & de différentes espéces b. Leurs doigts étoient chargés de bagues & d'anneaux de grand prix. Ils portoient des ceintures magnifiques, des chauffures superbes & élégantes . Leurs cheveux étoient très-artistement arrangés, bouclés & rattachés autour du front par des crochets d'or faits en forme de cigales d. Il ne paroît pas au reste, que les Athéniens fussent dans l'habitude de se couvrir la tête, ni qu'ils portassent rien qui pût servir à cet usage . Ce luxe & cette magnificence dans les habits s'étendoient jusqu'aux esclaves. Xénophon nous apprend qu'on ne pouvoit presque point distinguer un citoyen d'Athènes, d'un esclave, par la richesse de ses habille-

<sup>\*</sup> Thucyd. 1. I. pag. | 6. n. 6. = Clem. Alex. Pedag. 1. 2. p. 233. =Athen. L 12. p. 512. b Athen.loco cit.Plato in Hippia. pag. 255.

Flato. Ibid. d Thucyd. Clem. Alexi Athen. loco cit. Voyez Lucian. in Anacharsi. n. 16.

## DES MOURS & USAG. L.VI. 441

mens ou par quelques autres marques =

IIIc. PART.

On a vu dans la seconde Partie de rabissement cet ouvrage qu'autresois les Grecs de la Royaumarchoient toujours armés. Les Athéniens furent les premiers qui renoncequ'à leur renent à cette coutume séroce & barbacteur, jusqu'à leur renent à cette coutume séroce & barbacteur de la captivité.

re. Dès le moment qu'ils purent croire la sûreté & la tranquillité publiques bien établies dans leur Etat, ils cessectifierent de marcher continuellement le fer au côté. Ils ne porterent plus l'épée que lorsqu'il s'agit d'aller à la guerre b.

Les dames d'Athènes étoient fort soigneuses de leur parure. Elles y employoient ordinairement toute la matinée. Leur toilette étoit très - composée. Elles faisoient usage du fard & de toutes les drogues qu'elles croyoient propres à blanchir & à nétoyer la peau. Elles avoient aussi grand soin de leurs dents, se noircissoient les sourcils, & mettoient du rouge jusques sur leurs lévres. L'art de se coëffer faisoit leur principale occupation. Elles employoient les essences les plus précieuses à parsumer leurs cheveux qu'elles teignoient

De Rep. Athen. p. 403.

b Thucyd. 1. 1. p. 6. n. 6.

🗷 ordinairement en noir ou en quelqu'au-

captivité.

IIIe. PART. tre couleur; elles les arrangeoient en-Depuis l'é-fuite par le moyen de fers chauds en de la Royau- différentes boucles. Une partie en étoit té chez les Hébreux, just ramenée sur le front pour l'accomqu'à leur re-pagner : on laissoit l'autre flotter & jouer négligemment sur les épaules. La chaussure des dames Athéniénes étoit aussi fort propre & fort élégante. A l'égard de leurs habits, elles ne se couvroient que d'étoffes extrêmement fines & légéres. Elles avoient grand soin que leurs robes sufsent toujours très-serrées sur le sein, & qu'elles marquassent la taille agréablement a.

On ne voit point, au furplus, que dans l'antiquité on ait reproché aux femmes d'Athènes la même indécence dans leur habillement, le même déréglement dans les mœurs, ni la même ambition qu'aux femmes de Sparte. A l'égard sur-tout de ce dernier article,il ne paroît pas que les Athénienes ayent eu aucune influence dans le gouvernement de l'Etat. Elles vivoient en général fort resserrées dans leurs appartemens, sans se montrer presque jamais en public, & fans avoir aucune

b Lucian. Amor. n. 39 & 40.

#### DES MŒURS & USAG. L.VI. 443

communication libre avec les hommes, usage qui avoit lieu chez la plûpart III<sup>e</sup>. PART. des peuples de la Gréce.

Depuis l'établissement

J'ai fait voir ailleurs que chez les de la Royau-Athéniens l'architecture extérieure des té chez les maisons ne devoit pas avoir beaucoup qu'à leur red'apparence ni d'éclat a, mais dans captivité. l'intérieur elles étoient très-recherchées & très - voluptueuses. Les perfonnes riches n'avoient rien épargné pour trouver les moyens de se procurer à cet égard toutes les commodités & tous les agrémens possibles. Ils avoient dans leurs maisons de grands jardins disposés de façon qu'on pût y faire commodément les différens exercices du corps, tels que la lute, la courfe, &c. dont les Athéniens s'oceupoient beaucoup. On y trouvoit aussi des salles de bains, avec toutes les dépendances propres à faire prendre ce plaisir délicieusement b. Le goût que les Athéniens avoient pour la Peinture, la Sculpture & en général pour tous les Arts de luxe & d'agrément, ne permet pas de douter que leurs appartemens ne fussent meublés de tableaux, de statues & de vases

Supra, L. II. chap. 3. p. 169.

b Xenoph. de Rep. Athen. p. 405.

= précieux. On sçait aussi qu'une partie III. PART. de la magnificence & de la fomptuo-Depuis l'é-sité de ce peuple, consistoit dans la de la Royau- beauté & la richesse des lits & des tapis té chez les te chez les Hébreux, just qu'on étendoit sur les siéges & sur le qu'à leur re-plancher des chambres.

tour de la

captivité.

Quoique la Marine fût l'occupation principale des habitans d'Athènes, & que depuis le plus grand jusqu'au plus petit, tous se mêlassent de manier la rame a, ce peuple néanmoins ne se ressentoit nullement de la grossiéreté dont on accuse en général les marins. Rien au contraire, n'est plus célébre dans l'antiquité que la politesse des Athéniens, politesse qui s'étendoit jusqu'aux gens de la lie du peuple. L'Atticisme appartenoit aux habitans d'Athénes, de même que l'urbanité appartint depuis aux habitans de Rome. J'avouerai cependant que j'ai de la peine à retrouver cette politesse & cette délicatesse de goût si vantées dans les obscénités dont retentissoit continuellement le théâtre d'Athènes. Les comédies d'Aristophane sont remplies de faletés qui, parmi nous, feroient rougir aujourd'hui l'homme le plus dissolu & le plus effronté. J'en

<sup>\*</sup> Xenoph. de Rep. Athen. p. 404e

### DES MŒURS & USAG. L.VI. 445

dirai autant des railleries amères, des = propos grossiers & indécens qui se di- IIIe. PART. foient dans les assemblées publiques. Depuis l'é-Rien n'est plus éloigné de l'idée qu'on de la Royaudoit naturellement se former de la po-té chez les litesse, que la maniere dont Eschine qu'à leur res & Démosthène se traitent dans leurs captivitée harangues. Ils s'y disent des injures atroces. Je croirois, au furplus, pouvoir attribuer ces défauts à la forme du gouvernement d'Athènes. Dans les Républiques on s'accorde volontiers à regarder une liberté sans bornes & indéfinie, comme l'apanage le plus précieux de l'humanité. On y fait ordinairement confister la parfaite égalité dans la pleine licence de tout dire & de tout exprimer. Ce fentiment imprime toujours aux esprits Républicains une certaine âpreté dont les mœurs doivent nécessairement se ressentir.

J'ai déja prévenu le lecteur qu'il n'y a guéres eû de villes dans la Gréce où le goût pour les plaisirs ait été plus vif qu'à Athènes. On y aimoit passionnément la table, la chasse, la musique, la danse, & particuliérement les représentations théâtrales. Les Athéniens avoient encore d'autres espéces de spectacles. C'étoient les marches &

#### 446 DES Mœurs & Usag. L.VI.

tour de la captivité.

= les processions religieuses qui se fai-III. PART. soient certains jours de l'année avec Depuis l'é-beaucoup d'apparat, de pompe & de de la Royau-magnificence. La jeunesse brillante te chez les Hébreux,juf- d'Athènes avoit aussi de ces goûts parqu'à leur re-ticuliers qu'on retrouve chez tous les habitans des villes riches & opulentes. Elle se plaisoit à faire des étourderies éclatantes, à nourrir des chiens singuliers, à avoir de beaux chevaux & en grand nombre, à entretenir des courtisanes & des danseuses a. On reprochoit aux enfans de Pisistrate d'avoir introduit dans Athènes ce goût pour la débauche & le libertinage b. Les courtifanes, cependant, avoient pris grande faveur dès le tems de Solon c. C'étoit pour le dire en passant, la seule idée que les Athéniens eussent de la galanterie, car les Grecs n'ont jamais connu le véritable amour, ni rien de ce qui en peut dépendre. Leur cœur & leur esprit étoient absolument livrés à cette passion détestable si totalement opposée au goût pour les femmes d,

<sup>2</sup> Voyez Plut. in Al- I cibiad. = Athen. 1. 12. P. 532. b Athen. Ibid. = Pifistrate étoit contemporain de Solon. Athen. 1.13. p. 569.

d Voyez Herod. 1. 1. n. 135. = Plut. in Solon. pag. 79. In Themist. & Alcibiad. passim. = Cicero. Tufcul. Quæft. 1. 4. n. 33. = Lucian. paffim, = Athen. lib. 134

### DES MŒURS & USAG. L.VI. 447

avec lesquelles, d'ailleurs, les hommes ne vivoient point en société.

Ille. PART. Depuis l'été chez les tour de la

Il faut convenir cependant que malgré ces désordres de la jeunesse, tou- de la Royaujours inévitables dans les grandes vil- te chez 168 Hébreux, jusles, la décence dans les mœurs & qu'à leur rel'honnêteté publique étoient fort ref- captivité. pectées chez les Athéniens. Un citoyen qu'on auroit vû s'arrêter dans un cabaret pour y boire & manger, auroit été deshonoré à jamais. Il n'en auroit pas fallu davantage pour faire chasser un Sénateur de l'Aréopage 2. Un Archonte convaincu de s'être pris de vin, étoir condamné, la premiere fois, à une forte amende, & en cas de récidive, puni de mort b. L'histoire même nous a confervé deux exemples remarquables du respect que les Athéniens avoient pour la bienséance & l'honnêteté publiques. Dans la guerre. que Philippe, Roi de Macédoine, leur. faisoit, un de ses couriers sut arrêté. On lut toutes les lettres dont il étoit porteur; excepté celles que la reine Olympias, femme de Philippe lui écri-

pag. 564 &601. = Menag. in not. ad Diog. Laert. 1. 1. n. 55. p.

Athen. 1, 13. p. 566.

b Diogen. Laert. in Solon. lib. I. n. 57. = Pollux, 1. 8. chap. 9.

fegm. 89.

Depuis l'été chez les tour de la aptivité.

voit. Les Athéniens la renvoyerent à III. PART. ce Prince toute cachetée, ne l'ayant Depuis l'é-tablissement pas voulu ouvrir par considération de la Royau-pour le respect qu'on doit aux secrets Hébreux, just qui peuvent être entre un mari & une qu'à leur re-femme a. Les mêmes Athéniens ayant ordonné qu'on fit une recherche exacte des présens qu'Harpalus avoit distribués, par ordre de Philippe, aux Orateurs de la ville, ils ne souffrirent pas qu'on fît la visite dans la maison de Calliclès, marié alors nouvellement, & cela par respect pour son épouse qui s'y trouvoit logée dans ce moment b.

J'oubliois de mettre au nombre des plaisirs familiers aux Athéniens, la promenade dont l'agrément des converfations faisoit toujours les plus grandes délices. Je remarquerai, au surplus, que ce que nous appellons aujourd'hui le jeu n'a presque pas été connu des anciens peuples, & c'est une différence bien norable entre leurs mœurs & les nôtres. Les divers exercices du corps & la promenade leur en tenoient lieu. D'ailleurs, comme je l'ai déja dit, ils ne vivoient point avec les femmes.

A l'égard des occupations particu-

Plut. in Demosth. p. 898. 1d. Ibid. p. 857.

### DES Mœurs & Usag. L.VI. 449

lieres des Athéniens, ils ne devoient point en manquer. Le commerce seul IIIe. PART. auquel ils étoient fort adonnés, suffi- Depuis l'éfoit pour remplir la plus grande par-de la Royautie de leur tems. Ils en employoient té chez les aussi beaucoup à solliciter & à condui- qu'à leur rere leurs affaires. Car ce peuple aimoit captivités la chicanne & les procès a. Il falloit, d'ailleurs, s'intriguer, faire sa cour & s'instruire des intérêts particuliers & publics de l'Etat, puisque chaque citoyen d'Athènes avoit part au gouvernement de la République; c'est pourquoi l'éloquence a été si fort en honneur chez ce peuple. C'étoit elle qui ouvroit la porte aux plus grandes charges, qui dominoit dans les assemblées, qui, en un mot, décidoit de tout, & donnoit un pouvoir presque souverain à ceux qui possédoient le talent de bien manier la parole. A l'étude de la Rhétorique, les Athéniens joignoient ordinairement celle de la Philosophie, & sous cette domination, on doit comprendre toutes les sciences qui en font partie, ou qui y ont quelque rapport.

Au surplus, quoique la vie & l'édu-

Voyez les Guêpes d'Aristophane, & Cacaubon in Athen, l. 14, c. 10, p. 910.

cation d'Athènes fut si différente de

tablissement té chez les

tour de la

captivité.

celle de Sparte, les Athéniens n'en Depuis l'é-étoient essentiellement ni moins braves de la Royau- ni moins belliqueux que les Spartiates. Hébreux, juf Les batailles de Marathon, de Salaqu'à leur re-mine & de Platée, sans parler de quantité d'autres actions très-mémorables, déposent assez authentiquement en faveur de la bravoure & de la magnanimité des Athéniens, pour qu'il soit inutile d'y insister. Ils sont peut - être la feule nation de l'univers qui, felon la remarque d'Athénée, vêtue de pourpre & parée des plus superbes ajustemens, ait battu & mis en suite des armées formidables 4. La gloire faisoit sur l'esprit des Athéniens, le même effet que la discipline de Sparte produisoit sur l'esprit de ses habitans. Car jamais peuple n'a été plus sensible à l'honneur, ni plus avide de gloire & de louanges que les Athéniens.

S'il y avoit la plus grande opposition entre les mœurs des Athéniens & celles des Lacédémoniens, il y en avoit, si on peut le dire, encore plus, entre l'essence de leur génie & de leur caractère. La cruauté étoit le penchant dominant chez les Spartiates, la dou-

Athen. 1. 12. p. 512,

### DES MŒURS & USAG. L.V I. 451

ceur faisoit en général le fond du caractere des Athéniens. La différence III. PART. qu'il y avoit à cet égard entre eux & tablissement les Spartiates, se fait bien sentir dans de la Royaula maniere dont on traitoit les esclaves Hébreux, juschez l'un & l'autre peuple. J'ai fait qu'à leur revoir à quels excès les Lacédémoniens captivité. se portoient contre leurs esclaves. Les Athèniens au contraire les traitoient avec beaucoup d'humanité. Leur condition étoit infiniment plus douce à Athénes que dans aucune autre ville de la Gréce a. Ils avoient action contre leurs maîtres pour cause d'excès & de févices b. Si le fait étoit prouvé, on obligeoit le maître de vendre son esclave, qui, en attendant la décission du procès, pouvoit se retirer dans un afyle destiné à le mettre à l'abri de toute violence c. La liberté dont les Athéniens étoient si jaloux, n'étoit point interdite aux esclaves. Ils pouvoient se racheter malgré leurs maîtres, quand ils avoient amassé la somme que la loi avoit fixée pour cet effet d. Assez fouvent même, lorsqu'un patron étoit

<sup>3.</sup> p. 383. b Athen.1. 6. p. 266.

Plut. de Superfit. 1. scen. 2.

Demosthen. Philipp. | p. 166. = In Thef, p. 17. = Pollux, 1. 7. c. 2. fegm. 13.

d Plaut. in Cafin. act.

## 452 DES MŒURS & USAG. L.VI.

content des services de son esclave IIIc. PART. il lui donnoit pour récompense la li-Depuis l'éberté.

tablissement de la Royauzé chez les Hébreux.jufsour de la Esptivité.

L'humanité des Athéniens s'étendoit jusqu'aux bêtes. Plutarque raconqu'à leur re- te à ce sujet un fait singulier & bien propre à faire connoître quelle étoit en général la douceur de ce peuple. Lorsque la construction du temple. nommé Hécatonpedon, fut achevée, les Athéniens ordonnerent qu'on donnât la liberté à toutes les bêtes de charge qui avoient été employées à ce travail, & qu'on les laissat paître librement dans les meilleurs pâturages le reste de leur vie. Une mule que, conformément à cette ordonnance, on avoit laissé en pleine liberté, étant venue ensuite se présenter d'elle - même au travail & se mettre à la tête de celles qui traînoient les voitures pour la citadelle, le peuple charmé de cette action, fit un decret qui portoit que cette mule seroit particulièrement soignée & nourrie, jusqu'à sa mort, aux dépens du public .

Ces traits, comme je le disois il a qu'un moment, font honneur au ca-

In Catone, p. 339. = Voyez aussi de Soleres mimal. p. 970.

## DES MœURS & USAG. L. VI. 453

ractere des Athéniens, & prouvent = qu'il régnoir dans l'esprit de ce peuple III. PART. un grand fonds de douceur & de bon- Depuis 1'été. Mais on en pourroit citer d'autres de la Royanqui montrent également que dans bien té chez les des occasions les Athéniens oublioient qu'à leur reces principes d'humanité, & se li-tour de la captivité. vroient aux excès les plus cruels & les plus violens que la colere, la fougue & la fureur puissent inspirer. Que penser, par exemple, de la barbarie avec laquelle ils mirent à mort les hérauts que Darius leur envoyoit pour les sommer de se soumettre à sa domination? 4. Ils violerent également dans cette occasion & le droit des gens & ceux de l'humanité. Quel nom donner aussi à la fureur avec laquelle les Athéniens condamnerent à la mort dix de leurs généraux aufquels en ne pouvoit reprocher d'autre erime que d'avoir négligé, après le gain d'un combat naval, de s'arrêter à ramasser les corps flottans de leurs foldats, pour poursuivre l'ennemi avec plus d'ardeur & achever son entiere défaite b? Je pour-

\* Voyez Herod, 1. 7. | = Kenoph, de Reb. geft. Græ. 1. 1. rapporte ce fait un peu différeme ment.

n. 133. b Diod. I. 13. p. 623, &c. = Valer. Maxim. 1. I, c. I. Extern. n. 8.

## DES MŒURS & USAG. L. VI. 455

avec assez de raison, à ce goût pour les faits extraordinaires & finguliers, III. PART. une grande partie des contes qu'Hé-tablissement rodote a semés dans son histoire. Il de la Royauconnoissoit les Athéniens, & cherchoit té chez les à leur plaire. Dans cette vûe il n'a pas qu'à leur reété aussi délicat ni aussi scrupuleux sur captivité. le choix des faits qu'il l'auroit probablement été, sans l'envie qu'il avoit de se faire lire & admirer d'un peuple naturellement avide du merveilleux & de l'extraordinaire. Ne sçait-on pas aussi que Démosthène sut obligé plus d'une fois d'avoir recours à de pareils artifices pour capter l'attention de son auditoire, & dans des momens où it ne s'agissoit de rien moins que du salut de la patrie.

Pour définir en peu de mots les Athéniens, c'étoit un peuple doux, humain, bienfaisant, magnanime, généreux, très-brave & très-belliqueux, ayant d'ailleurs beaucoup d'intelligence pour le commerce & pour la marine; mais en même tems léger, vif, capricieux, emporté, inconstant, hautain; du surplus, fort poli & fort délicat sur les bienséances, eû égard aux tems dont je parle, sensuel & voluptueux, s'occupant d'un beau ta-

#### 456 DES MŒURS & USAG. L.VI.

bleau, d'une belle statue, passionné HIIC. PART. pour les spectacles, amateur des scien-Depuis l'éces & des beaux arts de tout genre & de la Royau-de toute espéce. Curieux ensin à l'extéchez les Hébreux, jus-cès de nouvelles & grand discoureur, qu'à leur re-enjoué, railleur, aimant la plaisante-tour de la rie & les bons mots, sentant ensin, & s'exprimant avec tout le goût & toute la finesse possible; ayant au reste produit beaucoup d'esprits aussi brillans que solides, & plusieurs génies grands & sublimes.

#### ARTICLE III.

#### Des Jeux de la Gréce.

JE CROIROIS omettre un article essentiel à la connoissance des Mœurs des Grecs, si je ne disois pas un mot des différens Jeux établis trèsanciennement chez ces peuples. On sçait que par le terme de jeux, on doit entendre de grands & magnisiques spectacles, où l'on voyoit plusieurs troupes de combattans se disputer le prix dans les dissérens exercices du corps qui faisoient le sujet des Jeux dont je parle. Il y en avoit un assez grand nombre

# Des Mours & Usag. L.VI. 457

nombre établis dans différens endroits de la Gréce; mais les plus folemnels III. PART. étoient les Jeux Olympiques, les Jeux Depuis l'é-Pythiens, les Jeux Néméens & les Jeux de la Royau-Isthmiques. Ces sortes de sêtes du-té chez les roient plusieurs jours. Je ne m'arrête-qu'à leur rerai point à parler de tout l'appareil & captivité. de toutes les cérémonies qu'on y observoit, ni à faire l'énumération de tous les différens combats, tels que la lutte, le pancrace, le pugilat, la course, le disque, &c. auxquels on s'exercoit. Je crois ne devoir insister que sur le but & les motifs qu'on s'étoit proposés dans l'établissement de ces Jeux.

J'ai déja remarqué ailleurs que chez presque tous les peuples policés il avoit été d'usage d'établir des sêtes & de ménager des divertissemens publics, pour tempérer la fatigue & la lassitude que causeroit une application continuelle au travail, ou pour remédier à l'ennui inévitable & nécessaire que causeroit un désœuvrement total. Mais les législateurs, persuadés avec raison que la multitude étoit trop asservie aux sens, & trop peu éclairée pour trouver de quoi s'amuser & se délasser suffisamment dans ce qui ne touche que Tome V.

l'esprit, ont cherché à la remuer & III<sup>e</sup>. Part. à la distraire par des objets sensibles & Depuis l'éfrappans. C'est dans cette vûe qu'on de la Royau-a de tous tems pensé à divertir le peuté chez les Hébreux, just ple par des sujets proportionnés à son qu'à leur re-entendement & à son goût; je veux tour de la captivité.

dire par des spectacles dont l'appareil extérieur frappât vivement les sens, & pût produire de fortes impressions; mais on voit aussi que la plupart des législateurs ont eû en même tems l'attention de rendre ces sortes de diver-

tissemens utiles & profitables.

Les deux motifs dont je viens de parler, font bien faciles à reconnoître dans l'établissement des Jeux de la Gréce. Ceux qui les instituerent n'avoient pas envisagé uniquement le plaisir. & l'amusement de la multitude. Il étoit entré dans ces établissemens des vûes d'une politique très-sage & très raisonnée. La Gréce est en général un pays affez chaud. On sçait que la température de ces sortes de climats rend ordinairement les corps mols & efféminés. En attachant l'idée de la plus grande gloire à réussir dans des exercices qui demandent beaucoup de force & d'adresse, on s'étoit proposé de rendre les corps plus fouples, plus

#### DES MœURS & USAG. L.VI. 459

forts & plus vigoureux qu'ils ne le = font ordinairement dans les pays III. PART. chauds. On vouloit ainsi préparer de ablissement bonne heure la jeunesse aux travaux de la Royaupénibles de la guerre, & la rendre en té chez les Hébreux, jufmême tems plus propre à porter les ar-qu'à leur remes. Au moyen des exercices dont je tour de la parle, on accoutumoit, dès l'enfance, Îes jeunes gens à la fatigue, on les rendoit aussi plus fermes, plus aguéris, plus intrépides, & plus adroits surtout dans les combats, où la force du corps & l'adresse décidoient presque toujours, dans les siécles passés, de la victoire, parce que l'usage des armes à feu étant inconnu, il falloit ordinairement s'approcher de très-près. L'avantage que les Grecs retirerent des différens exercices auxquels ils étoient habitués des l'enfance, parut sensiblement dans les guerres qu'ils eurent à soutenir contre les Perses. Avec une poignée de monde ils défirent des armées innombrables. Hérodote prétend qu'un seul Grec tenoit tête à dix Barbares a. Ce grand historien observe encore que ceux qui se signalerent le plus dans les batailles de Marathon, de Salamine & de Platée,

<sup>2</sup> L. 9. n. 61.

HIC. PART. Depuis l'établissement de la Royauté chez les Hébreux, jus-

rour de la

captivité.

avoient presque tous auparavant remporté des prix dans les différens Jeux

dont je viens de parler a.

Remarquons encore avec quelle adresse les instituteurs de ces jeux qu'a leur re- avoient trouvé l'art d'exciter cette noble émulation & cette généreuse ardeur pour la gloire, qui sont & seront toujours le meilleur rempart, & le plus ferme soutien d'un Etat. Dans l'origine les vainqueurs ne recevoient pour toute récompense qu'une simple couronne d'olivier sauvage aux jeux Olympiques, de laurier aux jeux Pythiens, d'Aché verte aux jeux Néméens, & d'Ache seche aux jeux Isthmiques b. Les Auteurs de ces établissemens avoient voulu faire sentir que l'honneur seul devoit être le but & la récompense de la victoire & non un bas & vil intérêt. On peut juger de quoi étoient capables des peuples accoutumés à être conduits par de pareils principes. Tygranes, l'un des principaux Officiers des troupes de Xercès, entendant parler de ce qui faisoit le prix des jeux de la Gréce, se tourna vers Mardonius qui comman-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 9. n. 104.

Dourn, des Scav. Février, 1751, p. 1174

# DES Mœurs & Usagi L.VI. 461

doit en chef toute l'armée de ce Monarque, & s'écria, frappé d'étonne- III. PART. ment: » Ciel! avec quels hommes Depuis l'énous allez-vous mettre aux mains! de la Royau-»Infensibles à l'intérêt ils ne combat-te enez les Hébreux, jusstent que pour la gloire »: exclamation qu'à leur repleine de sens & de jugement dont tour de la Xercès ne sentit pas la force & la vérité a.

Le principal motif, enfin, & celui qu'on doit le plus admirer dans l'établissement des jeux, dont je viens de parler, étoit l'occasion que ces spectacles fournissoient à tous les habitans des différentes villes de la Gréce de se voir & de se trouver rassemblés pendant quelque tems dans les mêmes lieux. Il étoit, en effet, de la prudence & de la bonne politique de procurer à ces peuples tous les moyens possibles de se réunir. La nation Grecque composée d'une multitude de petits Etats jaloux & envieux les uns des autres, avoit besoin, pour sa conservation, d'un centre commun où tous ses habitans se trouvassent souvent réunis & mêlés indifféremment avec la plus parfaite égalité. C'est ce qui arrivoit dans ces jeux où il accouroit un nom-

<sup>. 4</sup> Herod, 1. 8. n. 26.

bre incroyable de spectateurs de tous to r de la captivité.

III. PART. les endroits de la Gréce. Par ce con-Depuis Pé-cours, sans qu'il y parût d'affectation, de la Royau-il se formoit une torte de liaison, de te chez les Hébreux, juf correspondance, & si l'on peut dire, qu'à leur re- de confraternité entre les citoyens de toutes les différentes villes Grecques. On ne pouvoit donc leur ménager trop d'occasions d'être ensemble & de se voir familiérement. J'en ait déja fait la remarque en parlant de l'établissement

du Conseil des Amphyctions a.

Mais l'institution des jeux publics étoit beaucoup plus propre encore à opérer l'union & la concorde dont je parle. Les divertissemens qu'on goûtoit à Olympie & dans les autres endroits où se célébroient les jeux; disposoient naturellement les esprits à la douceur & à la gayeté. L'occasion de se voir & de se parler étoit journaliere. Il arrivoit même souvent que cette familiarité & ce commerce habituel engageoient plusieurs citoyens de dissérentes Républiques à se lier par les nœuds de l'hospitalité. C'est ainsi qu'on pouvoit, fans apparat, traiter avec amitié des intérêts réciproques de cha-

Voyez la seconde Part. L. I. chap. 3. art. 1.

#### DES MOEURS & USAG. L. VI. 463

que ville. Les Grecs paroissoient dans ces momens n'être en quelque maniere IIIe. Part. que les habitans d'une seule & même de la Royaumes facrisses aux mêmes Dieux & té chez les participoient aux mêmes plaisirs a. Par qu'à leur rece moyen on parvenoit à calmer les aigreurs, & à terminer les querelles en assoupissant les animosités. On étoit à portée dans ces grandes assemblées de te défaire de ces préjugés populaires qu'on ne nourrit souvent que faute de bien connostre la nation contre la quelle on est prévenu.

D'ailleurs, afin qu'on pût assister à ces spectacles avec plus de tranquilité & de satisfaction, il y avoit pendant tout le tems qu'ils duroient, une suspension d'armes générale dans toute la Gréce. Toutes les hostilités cefoient alors & tout mouvement de guerre étoit interrompu b. Il est aisé de sentir combien un pareil usage devoit contribuer à réunir les cœurs & à faire cesser les troubles & les divisions. La célébration des jeux, en ramenant pour un tems la paix & la tranquilité,

Voyez Strabo. 1. 9. p. 642.
 Thucyd. 1. 5. n. 49. = Plut. in Lycurg. p. 54. C. = Paufan, liv. 5. chap. 20.

# 464 DES MœURS & USAG. L.VI.

disposoit assez volontiers les esprits à III<sup>e</sup>. PART. s'en assurer irrévocablement les avan-Depuis l'étages. On peut regarder à tous égards de la Royau-l'institution des jeux de la Gréce comté chez les Hébreux, just me un chef-d'œuvre de politique &

qu'à leur re- de prudence.

captivité.

Il est vrai que par la suite des tems un établissement si sagement imaginé dégénéra bien de son institution primitive, & donna même lieu à d'étranges abus. L'idée de se rendre utile à la patrie & de se former par les exercices du corps à l'emploi & au maniement des armes, disparut. Les Athlétes firent une profession à part qui se contenta de rapporter désormais tous ses talens au désir insensé d'acquérir une vaine gloire & des honneurs aussi stériles que frivoles. Ils ne descendirent plus sur l'arène que pour se donner en spectacle, pour faire montre de leur force ou de leur adresse, & s'attirer les applaudissemens du public ; en le divertissant. Ils outrerent les exercices, & porterent l'excès au point de s'exposer continuellement à perdre la vie, ou au moins à être estropiés pour le reste de leurs jours ?. C'est alors qu'on pouvoit appliquer, avec

<sup>2.</sup> Voyez Lucian. in Anacharfia

## DES MOURS & USAG. L. VI. 465.

uste raison, aux Jeux de la Gréce ce 🗕 bon mot si vanté chez les anciens; IIIe. PART. Depuis l'émbon qu'on s'y battoit, on n'en fai-de la Royauo foit pas assez; mais que si c'étoit té chez les » pour rire & pour s'amuser, on en fai-qu'à leur reofoit trop o. Remarquons encore que captivité. de pareils spectacles n'étoient propres qu'à familiariser les spectateurs avec les violences & l'inhumanité. Ces combats devoient laisser dans l'ame des impressions de barbarie & de cruauté, dont les suites sont toujours extrêmement à redouter. (1).

Il arriva aussi que le peuple prenant trop de goût pour cette espéce d'amusement, en vint jusqu'à négliger ses propres affaires. On passoit le tems à voir les combats particuliers des Athlétes, qui répétoient sans cesse leurs exercices pour paroître avec plus de fuccès dans les Jeux publics & folemnels. L'ambition d'y remporter la palme devint enfin une manie générale & universelle. On méprisa l'étude des

(1) Il est une nation | pourroit-on pas attribuer l'esprit particulier qui regne chez la na-tion dont je parle, au goût qu'elle a conservé pour les spectacles des gladiateurs.

celébre dans l'Europe à laquelle on reproche une certaine dureté, disons même une certaine féfocité dans les mœurs & dans la conduite ; ne

arts les plus utiles & les plus nécessai-Depuis l'été chez les tour de la captivité.

MIe. Part. res, pour s'occuper entiérement d'inurablissement tiles pratiques. Le goût pour la Gymde la Royan-nastique sur une espéce de maladie Hébreux,jus-épidémique qui se répandit dans toute qu'à leur re-la Gréce. La gloutonnerie & l'yvrognerie se joignirent bientôt à cette dépravation de mœurs. Ces vices devinrent, pour ainsi dire, l'appanage particulier des Athlétes. Ceux qui originairement s'étoient adonnés à cette profession, regardoient la frugalité comme le moyen le plus propre à maintenir leur vigueur & leur adresse. Ils ne se nourrissoient que de noix, de figues féches & de fromage a. Ce régime trop austere déplut aux maîtres de palestre qu'on vit insensiblement s'ériger dans toute la Gréce, & former enfin une profession particuliere. Ils permirent à leurs éleves l'usage de la viande. La plus folide & la plus fucculente, celle en un mot, qu'on croyoit la plus capable de fournir une nourriture forte & abondante, fut préférée à tout autre aliment b. On ne peut concevoir à quels excès les Athlétes, dans

a Plin. 1. 23. sed. | Laert. 1. 8. segm. 12. 63. p. 315. = Pauf. 1. b Autores supra lau-6. c. 7. = A. Cornel. | dati. Celjus, 1. 4. c. 6 .= Diog.

#### DES MOURS & USAG. L. VI. 467

les derniers tems, portoient la voracité. L'histoire dit que Milon le Cro- IIIe. Part. toniate n'étoit pas encore rassassé après abbisséement avoir mangé 20 mines de viande (¹) de la Royau& autant de pain, & bû trois conges Hébreux, jusde vin a. Un autre Athléte mangeoit qu'à leur rejusqu'à 80 gâteaux par jour b. Ces sortes de gens faisoient alors consister une
partie de leur supériorité sur les autres hommes, dans une monstrueuse
& excessive voracité c.

On vit aussi disparoître ce désintéressement si noble, si pur & si entier, qui dans l'origine avoit animé les combattans. On n'avoit d'abord proposé aux vainqueurs qu'une simple couronne de laurier pour récompense. On accorda par la suite aux Athlétes victorieux le privilége d'être nourris aux dépens de la patrie. Ils ne tarderent pas à en abuser, au point même de devenir très à charge aux villes & aux peu-

(1) Les 20 mines de viande reviennent à plus de 14 liv. poids de Paris; & les trois conges de vin à dix pintes & chopine environ, même mesure,

Je crois pouvoir regarder comme un conte fair à plaisir, ce que les anciens ont dit de ce faureau de quatre ans que Milon mangea tout entier dans une journée, après l'avoir porté sur se épaules toute la longueur du stade. Athen. l. 10. c. 2. p. 412.

<sup>\*</sup> Athen. loco cit.
b Theocrit. Idyll. 4.
c Voyez Athen. l. 10.
c. 2. = Et Galen. de
Dignoft. Pulf. l. 2. c. 2.

#### 468 DES MOURS & USAG. L.VI.

ples. Cet abus parut si fort à Solon ; III. PART. qu'il crut devoir y remédier, & républissement duire la pension des Athlétes victode la Royau-rieux. Il n'assigna que 500 drachmes té chez les Hébreux, jur à ceux qui avoient remporté le prix qu'à leur redans les Jeux Olympiques, cent à captivité. ceux qui avoient été couronnés aux Jeux Isthmiques, & ainsi des autres à

ceux qui avoient été couronnés aux Jeux Isthmiques, & ainsi des autres à proportion a. Ce législateur trouvoit qu'il étoit honteux de donner à de simples lutteurs des fommes qu'il étoit bien plus juste & bien plus utile d'employer à entretenir & récompenser les enfans de ceux qui mouroient les armes à la main pour le fervice de leur patrieb. Pour juger du juste mépris dans lequel étoient tombés les Athlétes, il faut entendre parler Euripide. » Parmi » les maux infinis qui régnent dans la » Gréce, disoit ce fameux poëte, il » n'en est point de plus pernicieux que » la profession des Athlétes; car en » premier lieu ils font incapables de o conduite. En effet, comment un hom-» me sujet à sa bouche, & devenu l'es-» clave de son ventre, pourroit-il acoquérir un fonds suffisant pour la sub-

Plut. in Solon. p. 91. = Diog. Laert. 1. 16.
fegm. 55.
b Diogen. Laert. 1. 1. fegm. 55.

#### DES MŒURS & USAG. L.VI. 469

» sistance de sa famille? De plus les = Athlétes ne sçavent ce que c'est que IIIe. PART. » de souffrir la pauvreté en s'accom- tablissement modant à la fortune; car n'étant de la Royaus » point formés aux bonnes mœurs, Hébreux, jufadifficilement changent-ils de caracte-qu'à leur re-»re même dans la disgrace. Je ne puis captivité, papprouver, continue Euripide, la » coutume des Grecs de former de nombreufes affemblées pour honorer »des divertissemens si frivoles; car » qu'un Athléte excelle à la lutte, qu'il » soit léger à la course, qu'il sçache » bien lancer un palet, ou appliquer » un vigoureux coup de poing sur la machoire de son antagoniste, que »fert à sa partie ce beau talent & l'hon->neur qu'il en rémporte? Repoussera-»t-il l'ennemi à coup de disque, ou le mettra-t-il en fuite en s'exerçant à la ⇒courfe, armé d'un bouclier? On ne s'amuse point à toutes ces solies, &c =2. C'est ainsi que l'institution des Jeux publics de la Gréce, c'est-à-dire, une des plus belles & des plus sages inventions se corrompit insensiblement, & finit par dégénérer, au point de deve-

<sup>2</sup> Acad. des Inscrip. t. 1. M. p. 217. = Voyez aussi Lucian. in Anacharsi. = Athen. 1. 10. p. 413. 414. = Plut. Quest. Rop. p. 274.

#### 470 DES MŒURS & USAG. L.VI.

= nir un abus très-pernicieux.

IIIc. PART. té chez les tour de la captivité.

Je ne dois pas non plus dissimuler Depuis l'é-tablissement que les meilleurs écrivains de l'antide la Royau-quité ont cru devoir attribuer au spec-Hébreux, just tacle des Athlétes cette passion infâme qu'à leur re- à laquelle les Grecs n'ont été que trop adonnés. Ces espéces d'acteurs ne paroissoient en public qu'entiérement nuds. Le genre de la plûpart des exercices qui faisoient le sujet des Jeux dont je viens de parler, joint à la chaleur du climat & à la faison où on les célébroit (1), exigeoient nécessairement cette nudité. Les Athlétes étoient accoutumés à cette indécence dès leur plus grande jeunesse; car pour réussir dans la profession qu'ils embrasfoient, on ne pouvoit pas s'y prendre de trop bonne heure. L'habitude de paroître continuellement nuds les uns devant les autres, anéantit bientôt tout sentiment de pudeur,& introduisit chez les Grecs l'horrible déréglement qu'on leur a tant de fois reproché a; déréglement fomenté, au surplus, par le peu de commerce & de familiarité

mois de Juillet.

Mihi quidem hæe in | cero Tuscul. Quæft. 1. Gracorum gymnasiis na- | 4. n. 33. ta consuetudo videtur . Ennius avoit dir avant

<sup>(1)</sup> C'étoit en été au | in quibus isti liberi & concessi sunt amores. Ci-

#### DES Mœurs & Usag. L.VI. 471

que, chez cette nation, les hommes avoient avec les femmes. J'en ai déja IIIe. Part.

Depuis l'éparlé J'ajouterai feulement que les rablissement femmes n'assission point aux Jeux pude la Royauté chez les blics. Il leur étoit même défendu sous Hébreux, juste de griéves peines d'approcher du lieu qu'à leur rejour de la captivité.

Il me reste à dire encore un mot du théatre des Grecs, & du goût que les Athéniens particuliérement avoient pour cette sorte de divertissement. On sçait que les représentations théatrales ont pris naissance chez les Grecs, & que c'est à eux seuls qu'on en doit l'invention; on en peut sixer l'époque vers l'an 500 avant J.C. Ces spectacles n'avoient lieu qu'en certains tems de l'année, & particuliérement à la célébration des sêtes de Bacchus.

Je ne m'arrêterai point à examiner l'origine & les différens progrès du

Cicéron, Flagitii principium est nudare inter cives corpora. Apud Cicer. loco cit. Voyez aussi Plut. t. 2. p. 274. 751.

\*\* Suprd, p. 408.

\*\* Elian. Var. Hift.

1. 10. c. (. = Pauf. 1.

5. chap. 6.

et égard, rendre justice aux Grecs, La loi qui

défendoit aux femmes d'affifter aux Jeux publics, étoit fort fage; & très - conforme à la décence & à l'honnêteré publiques. La bienféance demandoit que le fexe ne fût point àdmis à laplupart de ces specacles, où les acteurs ne se montroient qu'entièrement dépouillés de vêtemens.

#### 472 DES MœURS & USAG. L.VI.

théatre chez les Grecs. On peut con-III. PART. fulter sur ce sujet les auteurs qui en ont Depuis Péfait le principal objet de leurs recherde la Royau-ches. Quelques idées sommaires suffité chez les Hébreux, just ront, je crois, pour le but que je me qu'à leur re-suis proposé.

tour de la C'ésaptivité.

C'est aux Athéniens, sans contredit, que le théatre Grec est redevable du dégré de perfection auquel nous voyons qu'il a été porté. Ils n'épargnerent rien de tout ce qui pouvoit y contribuer. Ce peuple voluptueux, mais délicat dans ses plaisirs, établit un concours d'auteurs, & des commissaires nommés par l'Etat pour juger du mérite des piéces. On ne pouvoit en faire jouer aucune qu'on ne l'eût auparavant présentée à l'examen a. Celle qui obtenoit la pluralité des suffrages étoit déclarée victorieuse, couronnée comme telle & représentée, aux frais de la République, avec toute la pompe & toute la magnificence possibles. Il est aisé de sentir quelle ardeur & quelle émulation ces disputes & ces récompenses publiques excitoient parmi les poëtes, & combien un pareil usage à dû contribuer à la perfection des piéces Dramatiques dans la Gréce.

<sup>2</sup> Voyez Plut. in Cimone. p. 483. E.

#### DES MœURS & USAG. L. VI. 473

On ne peut à cet égard, qu'applaudir aux Athéniens fur le goût & la fen-III. PART. fibilité qu'ils témoignoient pour les Depuis l'éreprésentations théatrales, divertifie-de la Royaument le plus ingénieux, le plus noble té chez ses & le plus utile, peut-être, qu'on puisse qu'à leur reprocurer à la multitude : mais il faut captivité. condamner en même - tems l'excès dans lequel ce peuple tomba par la suite. Les Athéniens porterent bientôt leur vivacité & leur passion pour le théatre au point d'en faire leur unique occupation & d'y facrifier même les intérêts de l'Etat. Les fonds destinés pour les armemens de terre & de mer furent employés & consumés à faire jouer des drames : » On est plus massidu aux spectacles, dit Justin, » qu'aux exercices militaires. Les théa-∞ tres font remplis, mais les camps » sont déserts. La bravoure, la capa+ » cité & la science des armes se comp-» tent pour rien. On n'applaudit plus ∞ aux grands Capitaines. Il n'y a d'ac-» clamations que pour les bons Poëtes » & les excellens Comédiens 2. »

Ces reproches ne sont point éxagérés. Il est certain par le témoignage unanime de l'antiquité que du tems de

<sup>2</sup> L. 6. chap. 9.

# 474 DES MŒURS & USAG. L. VI.

Depuis l'établissement té chez les Hébreux, juftour de la captivité.

Périclès les Athéniens quittoient tout & négligeoient tout pour s'occuper entiérement du théatre. On voit aussi de la Royau- que pour l'embellir & faire jouer les piéces qui leur plaisoient avec tout qu'à leur re- l'apparat & toute la magnificence dont elles étoient susceptibles, ils épuisoient le thrésor & les ressources de l'Etat . -Si Solon en avoit été cru, ce goût pour les piéces dramatiques seroit bientôt tombé, ou du moins n'auroit pas causé tant de désordres. Thespis, qu'on regarde ordinairement comme l'inventeur du théatre par les changemens qu'il fit aux premieres ébauches que la Gréce avoit vû de ce spectacle, florissoit du tems de Solon. Ce grand législateur voulut juger par lui-même de cette nouveauté. Thespis jouoit lui-même ses piéces, selon l'usage des poëtes anciens. Quand la représentation fut finie, Solon appella Thespis, & lui demanda s'il n'avoit point honte de mentir ainsi devant tant de personnes. Thespis lui répondit, qu'il n'y avoit point de mal dans ces mensonges & dans ces fictions qu'on ne faisoit que par jeu & par divertissement.

<sup>\*</sup> Demosthen. Phillip. 1. p. 52. C. Olynth. 2. p. 24. = Plut. t. 2. p. 348. 349. 710. 71 L.

# DES MŒURS & USAG. L.VI. 475

Depuis l'érablissement la terre de fon bâton, mais III. PART.

fortement la terre de fon bâton, mais III. PART.

finous fouffrons & approuvons ce Depuis l'érablissement

beau jeu, il passera bien-tôt dans de la Royaunos contrats & dans toutes nos afHébreux, jusfaires a. qu'à leur reIl faut convenir néanmoins que les captivité.

tragiques Grecs ont toujours conservé beaucoup de respect pour la vertu, la justice, les bonnes mœurs & les bienséances publiques Leurs poëmes sont remplis de quantité de maximes admirables; mais on ne peut trop se récrier fur la licence qui régnoit dans la comédie Grecque. J'ai parlé ailleurs des obscénités grossiéres dont toutes les piéces d'Aristophane sont remplies b. Je n'ai rien de plus à en dire. Je remarquerai seulement qu'outre l'indécence & la grossiéreté, la satyre la plus impitoyable, la plus amère & la plus mordante y régne perpétuellement. Les poëtes comiques d'alors se permettoient tout. Ils n'épargnoient perfonne. Généraux, Magistrats, Gouvernement, Peuple, jusqu'aux Dieux mêmes (1), tout étoit livré à leur

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plut. in Solon. p. (1) Faisons cependant, à cet égard, reb Suprd, p. 444. marquer une exception

#### 476 DES Mœurs & Usag. L.VI.

tour de la captivité.

= bile faryrique. L'excès étoit porté au III. PART. point qu'ils ne prenoient pas même la Depuis l'é-tablissement précaution de déguiser les noms des de la Royau-perfonnages qu'ils vouloient diffamer. té chez les Héhreux, just Chacun étoit introduit sur la scène qu'à leur re- sous son véritable nom a. Il y a plus. De crainte que la ressemblance des noms ne pût faire prendre le change & laisser quelque incertitude dans l'efprit des spectateurs, on donnoit aux acteurs des masques qui rendoient, autant qu'il étoit possible, le visage & la phisionomie de ceux qu'on vouloit exposer à la risée du public b. Telle fut pendant long-tems la comédie chez les Grecs, c'est-à-dire, un spectacle également licencieux & fatyrique qui ne connoissoit ni décence ni retenue, pour qui il n'y avoit rien de facré, qui ne respectoit personne, pas même les mœurs, & où l'on pouvoit diffamer ouvertement tous ceux que l'on jugeoit à propos de rendre l'objet du mépris public. Il fallut à la fin que

> singulière. Aristophane, [ le plus emporté sans contredit de tous les poëtes comiques de l'ancien théatre, n'a jamais ofé se rien permettre contre Cérès, ni en général contre tout ce | p. 134, &c.

qui pouvoit avoir rapport au cufte de cette Déesse.

a Voyez Aristophan. in Nubib.in Equitib.&c. b Voyez les Mém. de l'Ac. des Inscript. t. 4.

## DES MŒURS & USAG. L.VI. 477

Depuis l'é-

le Magistrat réprimât ces abus pernicieux & contint, par les défenses les plus sévéres, la licence effrénée des tablissement auteurs comiques <sup>a</sup>. Ces sages régle- de la Royaumens donnerent naissance à ce que les Hébreux, jusanciens ont appellé la nouvelle Comédie, qu'à leur requi ne fut plus qu'une imitation & une captivité, satyre fine & délicate de la vie civile b. On ne mit plus fur le théatre que des avantures feintes & des noms suppofés. Comme ce changement avantageux n'arriva que dans des siécles bien postérieurs à ceux dont j'ai entrepris de tracer le tableau, je ne m'arrêterai pas davantage sur ce sujet,

# RÉCAPITULATION.

🏅 N rapprochant tout ce que j'ai dit fur l'état des anciens peuples dans les fiécles qui se sont écoulés depuis le Déluge jusqu'à Cyrus, il est aisé de fentir combien les connoissances humaines étoient autrefois imparfaites & peu étendues. La politique, les loix, les arts, les sciences, le commerce, la navigation, l'art militaire, les mœurs

Voyez Cicer. Philosophic, Frag. t. 3. p. 393. b Horat. Ars Poet. v. 281, &c.

même, c'est-à-dire les principes & les Mie. Part. façons de penser les plus essentielles Depuis l'é- & les plus nécessaires à la conservation de la Royau- & au bonheur de la société, tous ces té chez les Hébreux, jus- grands objets n'étoient, si on peut le qu'à leur re- dire, encore qu'ébauchés du tems de cyrus de la captivité. Cyrus; & le regne de ce Prince n'a précédé néanmoins l'Ere chrétienne que de 536 ans. Un léger détail va nous convaincre de la vérité de toutes

ces propositions.

On n'a eû, pendant tout l'espace de tems que nous venons de parcourir que des notions fort imparfaites du grand art de gouverner les peuples. La plûpart des loix politiques & civiles étoient obscures & désectueuses, souvent même pernicieuses, ou ridicules, en un mot très-informes. Le droit des gens n'étoit seulement pas connu, & la morale étoit en général peu développée; fouvent même elle autorisoit des principes qui conduisoient directement aux plus grands vices. A l'égard de ce système politique qui embrasse & envisage aujourd'hui tout l'Univers, on peut assurer que les Anciens n'en avoient aucune idée. Il n'y avoit point alors de Puissance qui Songeat à entretenir des correspondan-

ces suivies dans les différentes parties du monde connu. Les liaisons mêmes IIIc. PART. que des Etats voisins pouvoient avoir Lablissement entr'eux n'étoient que momentanées. de la Royau-On n'envisageoit pour l'ordinaire que te chez les Hébreux, jusl'instant présent. Les suites & les con-qu'à leur reséquences d'un événement & d'une captivité. démarche étoient rarement prévûes & approfondies. On ne s'étoit point fait de systême politique. Chaque Etat vivoit isolé, & faisoit peu d'attention au mouvement général de la machine. Aussi n'étoit-on point dans l'usage d'avoir continuellement des Ambassadeurs dans les Cours étrangeres. Les Anciens n'étoient pas assez éclairés pour sentir l'utilité de ces espéces d'espions privilégiés (1). Attentifs aux moindres démarches, ils sont à portée de pénétrer les projets que pourroit former une Puissance trop entreprenante, & de les dévoiler. Aussi ce fameux systême d'équilibre, l'objet de la politique moderne, loin d'avoir été autrefois suivi dans aucune partie de l'Univers, ne paroît feulement pas s'être présenté à l'esprit d'aucun politique de l'antiquité.

(2) C'est ainsi qu'un des plus grands politiques du siécle passé définissoit les Ambassadeurs & les Envoyés.

Depuis l'été chez les

On peut très - bien appliquer aux

He. PART. Arts ce que je viens de dire de la po-Depuis l'établiffement té chez les

tour de la

gaptivité.

litique & des loix. Les peuples dont de la Royau- j'ai en lieu de parler, n'avoient faits, Hébreux, just à certains égards, que des progrès trèsqu'à leur re-médiocres dans l'universalité des Arts. Ils avoient, à la vérité, des manufactures d'étoffes précieuses & recherchées: ils sçavoient travailler les métaux: ils avoient élevé des bâtimens d'une grandeur & d'une richesse étonnante: ils manioient enfin le ciseau; le poinçon & le burin. Ces mêmes peuples cependant manquoient de la plûpart des commodités de la vie qu'on regarde aujourd'hui, & avec raison, comme très-essentielles, ou au moins, des plus agréables. Les anciens peuples ont absolumentignoré le secret de se les procurer. J'en ai donné des preuves suffisantes toutes les fois que j'ai eû occasion de traiter ce sujet. Il en faut dire autant des Sciences. On ne peut refuser aux Egyptiens aux Babyloniens, aux Phéniciens & aux Grecs des connoissances affez étendues en Astronomie, en Géométrie & en Méchanique. Cependant ils n'ont jamais pû s'élever au-de-là d'un certain terme, faute d'avoir sçû se procurer

#### DES MŒURS & USAG. L.VI. 481

curer plusieurs des secours absolument nécessaires aux progrès des Sciences IIIe. PART. Depuis Pédont je parle. Ils n'avoient, par exem-tablissement ple, ni pendules, ni lunettes, ni, en de la Royauté chez les un mot, plusieurs des instrumens sans Hébreux, juslesquels l'Astronomie & la Géographie qu'à léur rene peuvent acquérir absolument au-captivité. cune espece de précision. Les anciens peuples manquoient même des moyens les plus ordinaires & les plus indispenfables pour constater leurs découvertes. On peut se rapeller ce que j'ai dit fur la maniere longue & incommode dont on écrivoit dans les premiers tems, sur les inconvéniens de la forme des livres & sur la difficulté de les transporter, & en général de s'en procurer la lecture, ". Ce n'étoit qu'à force de voyager qu'on pouvoit autrefois acquérir quelques connoissances. A l'égard de la Physique & de l'Histoire Naturelle, on sçait qu'elles ont été presque entiérement inconnues aux anciens peuples.

:eC

au

n-

Quant au commerce & à la navigation, il est certain que les Phéniciens particuliérement y avoient fait des progrès & des découvertes assez con-

Voyez la premiere Parc. T. I. I. II. chap 6. p. 361. & T. II. L. III. chap. 2. arc. 6. p. 186. Tome V. X

sidérables eû égard sur-tout aux obstacles qu'ils eurent à surmonter. Mais

tablissement té chez les qu'à leur retour de la Captivité.

Depuis l'é-fi l'on fait réflexion en même tems à de la Royau- la défectuofité de leurs navires, à l'im-Hébreux, juf- perfection de leurs manœuvres, au manque absolu d'instrumens propres à diriger leurs navigations & à la grossiéreté, en un mot, de toutes leurs pratiques, on admirera plutôt le courage de ces peuples que leurs connoissances. Il faut les louer d'avoir ofé tant entreprendre avec si peu de secours, & reconnoître en même tems leur infériorité, par rapport aux découvertes dont nous jouissons à présent. Il me paroît qu'en général les anciens peuples étoient fort entreprenans, mais trèspeu éclairés.

La science de la guerre étoit pour le moins aussi informe que tous les objets dont je viens de parler. On ne finiroit point si l'on vouloit s'arrêter à relever en détail l'imperfection des manœuvres militaires des Anciens, dans les siécles qui ont fixé notre attention, & montrer tout ce qui leur manquoit du côté de l'art, de l'intelligence & de la capacité. Il suffit, je crois, de renvoyer à ce que j'ai dit sur ce sujet, dans les différentes Parties de mon Ouvrage.

# DES Mœurs & Usag. L.VI. 483

J'en userai de même à l'égard des Mœurs. On a pû remarquer dans tous IIIe. Part. les articles où j'ai eu occasion de traiter cet objet, à quel point les mœurs des de la Royau premiers peuples étoient informes, té chez les barbares, grossiéres & vicieuses. Leur qu'à leur repeu de délicatesse & leur ignorance des captivités premiers principes de la Morale, se fait sentir à chaque instant où l'on confulte l'Histoire ancienne.

Je ne crains donc point d'affurer que dans tout l'espace de tems qu'on vient de parcourir, les connoissances humaines étoient encore des plus imparfaites & des plus bornées. Chez la plûpart des peuples, les Loix, les Arts & les Sciences fortoient à peine de l'enfance. Les Egyptiens, les Babyloniens & les Phéniciens qu'on doit certainement mettre au rang des nations les plus policées qui ayent paru dans l'antiquité, n'avoient fait que des progrès bien médiocres dans chacun des objets que je viens d'indiquer. A l'égard des Grecs qui par la suite ont surpassé en tout genre les Egyptiens, les Babyloniens & même les Phéniciens, les Grecs étoient encore fort ignorans du tems de Cyrus, époque de la troisiéme & derniere Partie de

Depuis l'érablissement té chez les tour de la captivité.

= notre ouvrage. Il s'est écoulé près de deux siécles depuis ceux qui terminent nos recherches, jusqu'au tems où les de la Royau- Grecs ont fait la plûpart des découver-Hébreux, just tes qui leur ont mérité cette gloire & qu'à leur re- cette juste estime, dont ils jouissent encore aujourd'hui, & que rien ne pourra jamais leur enlever. Personne ne les a encore surpassé dans la poësie, dans l'éloquence, ni dans l'art d'écrire l'histoire. Il n'en est pas toutà-fait de même des Sciences exactes, ni même de plusieurs parties des Arts. Il faut convenir que, si l'on en ex-cepte l'Architecture (1), la Sculpture & la Gravure en pierres fines, il n'y a nulle comparaison à faire entre tout ce que les Grecs ont pû sçavoir dans les objets que je viens d'indiquer & ce que nous en connoissons à présent.

> (1) Observons néanmoins, par rapport à l'architecture, qu'à la vérité les Grecs ont eû un goût très-pur & très-juste sur la construction des grands édifices, mais je ne pense pas qu'il en ait été de même à l'é

gard des batimens particuliers. Je crois pouvoir affurer qu'ils n'ont point entendu l'art de les distribuer aussi gracieusement & aussi commodément que nous le pratiquone aujourd'hui.

Fin du cinquiéme Volume.

# ur de la Captivité.

| I JONTES Décennaux.                                            |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ROPS 10.<br>MEDÉS. 10.                                         | VII <sup>c</sup> 752.<br>X <sup>c</sup> 740.                            |
| DIQUE. 10.                                                     | XIII <sup>c</sup> 728.<br>XV <sup>c</sup> 720.<br>XVI <sup>c</sup> 716. |
| RATE IO.                                                       | XVIIe 712.                                                              |
|                                                                | XXI° 696.<br>XXIII° 688.                                                |
| E C                                                            | LVIe 556.                                                               |
| ne voit point que<br>t ls ce Légissateur, il                   | LIXe 544.                                                               |
| e eu rien d'innové<br>e es Loix d'Athènes:<br>de Solon se sont |                                                                         |
| enues tant que la<br>lique des Athé-<br>a subsisté.            | LXI: 563.                                                               |
|                                                                |                                                                         |

A la fin du Tome V.





C 

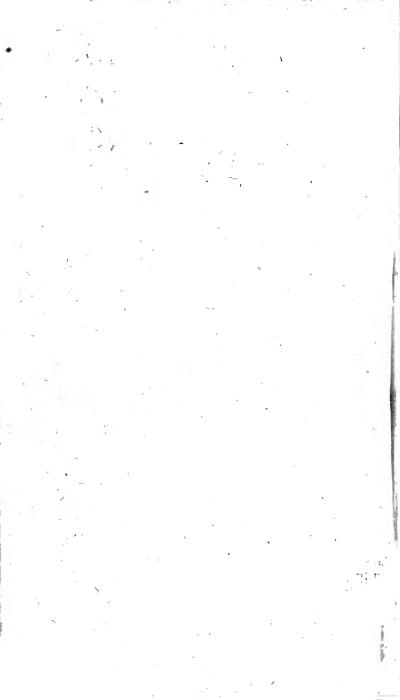

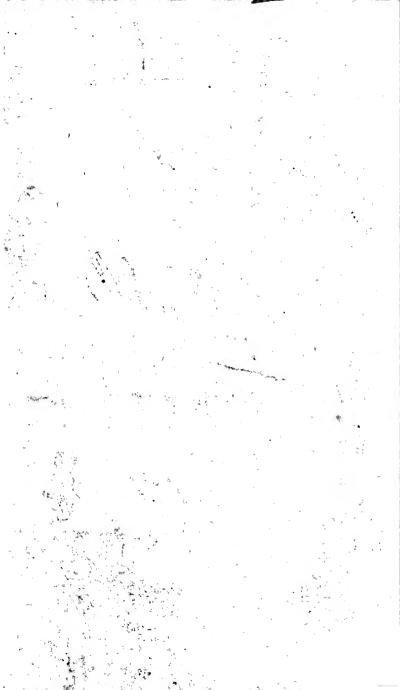





